

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



INSU : 0





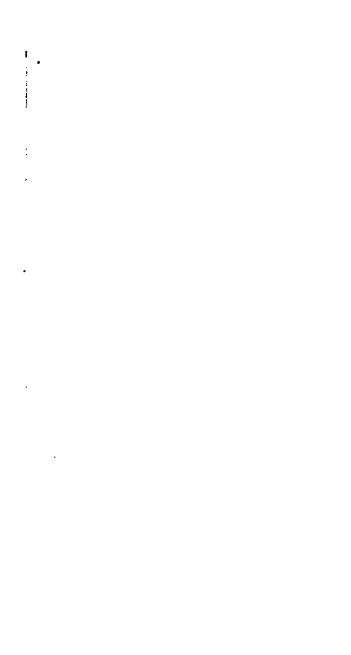

# PARNASO ITALIANO

ŧ

OVVERO

RACCOLTA DE POETI

### CLASSICI ITALIANI

D' ogni genere, d' ogni età, d' ogni metro, e del più scelto tra gli ottimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame.

TOMO XXVI.



28 = 1. + 26.

Non poria mai di tutti il nome dirti:

Che non uomini pur, ma Dei gran p

Empion del bosco de gli ombrosi mirt

Petr. Trionf. I. d'amoi

# ARIOSTO.CASTIGLIONE. FRACASTORO.SANAZZARO. CASA.

# CANZONIERI DEL SECOLO XVI.



## VENEZIA MDCCLXXXVII.

PRESSO ANTONIO ZATTA E PIGLI Con Licenza de Superiori e Privilegio



Voi con illustre e fortunato stile

Or fera ér angue or sasso or pianta (

Feste parlar leggiadramente amore.

Franc. Beccut detto il Coppei

MANAGER VIEW

### A' SUOI AMICI

### ANDREA RUBBI.

Oi siam trecento, disse Scevela a Porsenna, che abbiam giurato di scioglier Roma dalla tua tirannia. Con quest'enfasi par ch'eggi ancor gridino i più che trecento lirici del secolo XVI, che congiurarono in favore della lingua e poesia nostra. Ma in un escreito di tanti poeti per nome famosi, non mi sarà lecita di separarne alcuni, e presentarveli, cortesi amici, quasi altrettanti duci della letteraria impresa? Quel ministro è il più abile, non che favorisce i progetti, ma che li sceelie. Fra tutti a me piacque in queste tomo distinguere cinque diversi caratteri di comporre, dandovi per esteso tutta la lirica dell' Ariosto, Castiglione, Fracastoro, Sanazzaro, Casa, Riserbo dipoi il Costanzo, i due Tassi, e le poetesse, corteggiate da folta schiera di lirici colti e robusti. Non vi descrivo l'indole

degli autori. E chi di voi non conosce questi prototipi? La dolcezza naturale del Sanazzaro, la negligenza ingegnosa dell'Ariosto, la stringata eleganza del Casa, unita al serio del Castiglione, e al semplice del Fracastoro formano un quadro, che par proprio opera lavorata dai cinque maestri Tintoretto, Tiziano, Paolo, Guido, e Correggio. Chi di voi comprende il sistema poetico, non potrà rinfacciare a me, come ai filosofi d'agricoltura, che ci promettono l'abbondanza nel tempe, în cui più proviamo la carestia. Io mi avvilirei, se dovessi esclamare, com'essi fanno; i nostri progetti son buoni: ma gli anni sono infelici. Vi dirò anzi che ho per le mani un secolo ottimo, e forse il migliore della nostra poesia. Dunque se le derrate non corrispondono, dite pure liberamente, ch'io vel consento; gli anni son fertilissimi, ma l'agricoltore inesperto. Conosco i miei desiderj, ed ignoro l'esito di mie fatiche. Cortesi amici, lodate almen quelli, e presagite bene a queste per mie conforto. Mi vi raccamando.

### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Raccolta delle Opere dei più celebri Poeti Italiani Stampa, ec. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Luglio 1781.

( ALVISE VALLARESSO RIF.
( GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. RIF.

Registrato in Libro a Carte 11. al N. 86.

Davidde Marchesini Seg.

### INDICE DE POETI

contenuti in questo volume.

### CANZONIERI DI

Pag.

2

Lodovico Ariosto.
Baldassar Castiglione.
Girolamo Fracastoro.
Jacopo Sanazzaro.
Giovanni della Casa.

### REGISTRO DE' RAMI.

Frontispizio — Pag. 12 — 50 — 71 — 79 — 107 — 128 — 139 — 148 — 174 — 1 209 — 280 — 305

# R I M E D I LODOVICO ARIOSTO.



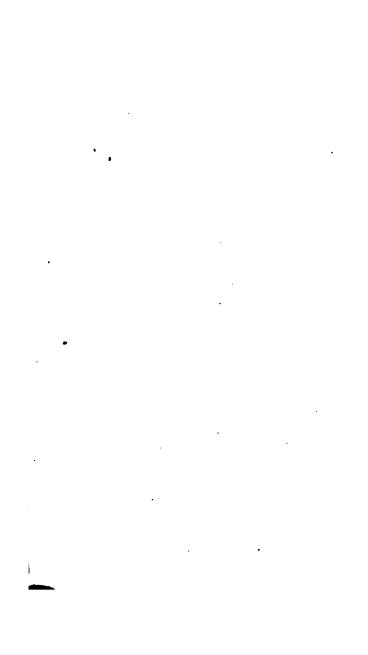

# RIME ARIOSTO.

### SONETTO.

Perchè, Fortuna, quel che amor m'ha dato.
Vuommi contender tu, l'avorio e l'oro,
L'ostro le perle e l'altro bel tesoro
Di ch'esser mi credea ricco e beato?

Per te son d'appressamegli vietato, Non che gioirne, e in povertà ne moro. Non con più guardia fu sul lito moro Il pomo de l'esperidi servato:

Per una ch' era al prezioso legno, Cento custodie a le ricchezze sono, Ch' Amor già di fruir mi fece degno.

Ed è a lui biasmo: egli m'ha fatto il dono: Che possanza è la sua, se nel suo regno Quel che mi dà non è a disender buono? dunt dunt dunt dunt dunt dans dans dans dans dunt dans

### SONETTO.

MAI si compensa, ahi lasso, un breve sguardo A l'aspra passion, che dura tanto: Un interrotto gaudio a un fermo pianto, Un partir presto a un ritornarvi tardo.

E questo avvien che non su pari il dardo, Ne'l soco par, ch' Amor n'accese a canto: A me il cor sisse, a voi non toccò il manto; Voi non sentite il caldo, ed io tutt'ardo.

Pensai ch'ad ambi avesse teso Amore, E voi dovesse a un laccio coglier meco; Ma me sol prese, e voi lascio andar sciolta.

Già non vid'egli molto a quella volta: Che s'avea voi, la preda era maggiore; E ben mostrò ch'era fanciullo e cieco. ----

### SONETTO.

O Sicuro secreto e fido porto,
Dove, fuor di gran pelago, due stelle
Le più chiare del cielo e le più belle.
Dopo una lunga e cieca via m'an scorto!

Ora io perdono al vento e al mar il torto
Che m'anno con gravissime procelle
Fatto fin qui; poi che se non per quelle
Io non potea fruir tanto conforto.

O caro albergo, o cameretta cara, Che in queste dolci tenebre mi servi A goder d'ogni sol notte più chiara!

Scorda ora i torti, e i sdegni acri e protervi; Che tal mercè, cor mio, ti si prepara, Che appagherà quant' hai servito e servi.

A 3

Perchè fimili fiano e de gli artigli E del capo e del petto e de le piume, Se manca in lor la perfezion del lume, Riconoscer non vuol l'aquila i figli.

Sol una parte che non le somigli

Fa, ch'esser l'altre sue non si presume:
Magnanima natura, alto costume,
Degno ond'esempio un saggio amante pigli

Che la sua donna, sua creder che sia Non dee, se a' suoi pensier', se a' desir' suc Se a tutte voglie sue non l' ha conform

Sì che non siate in un da me dissorme, Perche mi si consaccia il più di voi; Che nulla, o vi convien tutta esser mia

Elice stella, sotto cui il sol nacque.
Che di sì ardente siamma il cor m'accese;
Felice chiostro, ove i bei raggi prese
Il primo nido in che nascendo giacque.

Felice quell'umor, che pria gli piacque: Il petto, onde l'umor dolce discese; Felice poi la terra, in che'l piè stese, Beò con gli occhj il soco l'aere e l'acque.

Felice patria, che per lui superba

Con l'india e con il ciel di par contende,
Più felice che'l parto che lo serba.

Ma beato chi vita da quel prende, Ove'l bel lume morte disacerba, Ch'un molto giova, e l'altro poco offende.

Non senza causa il giglio e l'amaranto, L'uno di fede, e l'altro fior d'amore, Del bel leggiadro lor vago colore, Vergine illustre, v'orna il vostro manto.

Candido e puro l'un mostra altrettanto In voi candore e purità di core; A l'animo sublime l'altro fiore Di costanza real dà il pregio e 'l vanto.

Com' egli al sole e al verno, fuor d'usanza D'ogni altro germe, e ancor che forza il sciolga Dal natio umor, sempre vermiglio resta;

Così vostr'alta intenzione onesta, Perchè Fortuna la sua ruota volga. Com'a lei par, non può mutar sembianza. definis de la company de la co

### SONETTO.

Quell' arboscel che in le solinghe rive
A l'aria spiega i rami orridi ed irti,
E d'odor vince i pin gli abeti e i mirti,
E lieto e verde al caldo e al ghiaccio vive;

Il nome ha di colei che mi prescrive Termine e leggi a' travagliati spirti, Da cui seguir non potran Scille o Sirti Ritrarmi, o le brumali ore o le estive:

E se benigno influsso di pianeta, Lunghe vigilie, od amorosi sproni Son per condurmi ad onorata meta;

Non voglio (e Febo e Bacco mi perdoni)
Che lor frondi mi mostrino poeta,
Ma che un ginebro sia che mi coroni.

El mio pensier che così veggio audace, Timor freddo com' angue il cor m' assale: Di lino e cera egli s' ha fatto l' ale, Disposte a liquesarsi ad ogni face.

E quelle del desir fatto seguace
Spiega per l'aria, e temerario sale:
E duolmi che a ragion poco ne cale,
Che dovria ostargli, e sel comporta e tace.

Per gran vaghezza d'un celeste lume Temo non poggi sì, che arrivi in loco Dove si accenda, e torni senza piume.

Per soccorrerghi poi, quando ne fiume Ne tutto il mar potrà smorzar quel foco.

In che'l mio pensier vago intricò l'ale;
E queste ciglia l'arco, e'l guardo strale,
E i feritor questi begli occhi foro.

Io son ferito, io son prigion per loro:

I.a piaga è in mezzo il cor aspra e mortale;

La prigion forte;—e pur in tanto male,

E chi ferimmi, e chi mi prese adoro.

Per la doke cagion del languir mio, O del morir, se potrà tanto il duolo, Languendo godo, e di morir desio;

Pur ch'ella, non sapendo il piacer ch'io Del languir m'abbia e del morir, d'un solo Sospir mi degni, o d'altro affetto pio.



Sol mi resto immortale Memoria di io non vidi in tutta quella Bella Città di voi cosa più bella.

•

### CANZONE.

On so s'io potrò ben chiudere in rima
Quel che in parole sciolte
Fatica avrei di raccontarvi a pieno;
Come perdei mia libertà, che prima,
Madonna, tante volte
Difesi, acciò non n'avesse altri il freno;
Tenterò nondimeno
Farne il poter, poi che così v'aggrada;
Con desir che ne vada
La fama, e a molti secoli dimostri
Le chiare palme e i gran trionsi vostri.

Le sue vittorie ha fatto illustre alcuno, E con gli eterni scritti Ha tratto fuor del tenebroso obblio: Ma li perduti eserciti nessuno E gli avversi conflitti Ebbe ancor mai di celebrar disso. Sol celebrar voglio io Il di ch'andai prigion ferito a morte; Che contra man al forte. Ben ch'io perdei, pur l'aver preso assalto Più che mill'altri vincitor'mi esalto. Dico che'l giorno che di voi m'access, Non fu il primo che'l viso Pien di dolcezza, ed i real costumi Vostri mirai sì affabili e cortesi: Nè che mi fosse avviso Che meglio unqua mirar non potean lumi: Ma selve e monti e fiumi Sempre dipinsi innanzi al mio distre, Per levargli l'ardire D'entrar in via, dove per guida porse Io vedea la speranza, e star in forse. Ouinci lo tenni e mesi ed anni escluso: E dove più ficura Strada pensai, lo volsi ad altro corso. Credendo poi che più potesse l'uso, .Che'l destin, di lui cura

Non, ebbi: ed ei, tosto che senza morso Sentissa, ebbe ricorso Dov' era il natural suo primo instinto; Ed io nel laberinto Prima lo vidi, ove ha da far sua vita,

Che a pensar tempo avessi a dargli aita. Nè il dì nè l'anno tacerò, nè il loco Dove io fui preso, e insieme

Dove io fui preso, e infieme
Dirò gli altri trofei ch'allora aveste,
Tal che appo loro il vincer me su poco.
Dico, da che il suo seme
Mando nel chiuso ventre il re celeste,
Avean le ruote preste
De l'omicida lucido d'Achille
Rifatto il giorno mille
E cinquecento tredici siate,

Sacro al Battista, in mezzo de la state, Ne la tosca città, che questo giorno

Più riverente onora,
La fama avea a spettacoli solenni
Fatto raccor, non che i vicini intorno,
Ma li lontani ancora.
Ancor io vago di mirar vi venni;
D' altro ch'io vidi, tenni
Poco ricordo, e poco me ne cale:
Sol mi resto immortale
Memoria, ch'io non vidi in tutta quella

Bella città di voi cosa più bella. Voi quivi, dove la paterna chiara Origine tracte, Da' preghi vinta e liberali inviti Di vostra gente con onesta e cara Compagnia a far più liete Le feste, e a far più splendidi i conviti Con li doni infiniti In che ad ogni altra il ciel v' ha posta innanzi, Venuta erate dianzi. Lasciato avendo lamentar indarno Il re de'fiumi, ed invidiarvi ad Arno. Porte finestre vie templi teatri Vidi pieni di donne A giochi a pompe e a sacrificj intente, E mature ed acerbe, e figlie, e matri Ornate in varie gonne, Altre star a conviti, altre agilmente Danzare, e finalmente Non vidi nè sentii ch' altri vedesse, Che di beltà potesse D'onestà cortessa d'alti sembianti Voi pareggiar, non che passarvi innanti. Trovò gran pregio ancor, dopo il bel volto, L'artifizio discreto,

Ch' in aurei nodi il biondo e spesso crine In rara e sottil rete avea raccolto:

Soave ombra di drieto Rendea al collo, e dinanzi a le confine De le guance divine, E discendea fin a l'avorio bianco Del destro omero e manco. Con queste reti insidiosi Amori Preser quel giorno più di mille cori. Non fu senza sue lodi il puro e schietto Serico abito nero. Che come'l sol luce minor confonde, Fece ivi ogni altro rimaner negletto. Deh, se lece il pensiero Vostro spiar, de l'implicate frondi De le due viti, d'onde Il leggiadro vestir tutt'era ombroso. Ditemi .il senso ascoso: Sì ben con ago dotta man le finse, Che le porpore e l'oro il nero vinse. Senza misterio non fu già trapunto Il drappo nero, come Non senza ancor fu quel gemmato alloro Tra la serena fronte e'l calle assunto. Che de le ricche chiome In parte ugual va dividendo l'oro. Senza fine io lavoro, Se quanto avrei da dir vo' porre in carte, E la centesma parte,

Mi par ch'io ne potrò dir a fatica, Quando tutta mia età d'altro non dica. Tanto valor, tanta beltà non m'era Peregrina nè nuova; Sì che dal folgorar d'accesi rai, Che facean gli occhi, e la virtude altera, Già stato essendo in prova, Ben mi credea d'esser sicur'omai. Quando men mi guardai, Quei pargoletti che ne l'auree crespe Chiome attendean, qual vespe A chi l'attizza, al cor mi s'avventaro, E nei capelli vostri lo legaro. Vel legaro in sì stretti e duri nodi, Che più saldi un tenace Canape mai non strinse, nè catene. E chi posla venir, che me ne snodi, Di immaginar capace Non son, s'a snodar morte non lo viene. Deh dite come avviene, Che d'ogni libertà m'avete privo, E menato captivo; Ne più mi dolgo, ch' altri si dorria Sciolto da lunga servitute e ria. Mi dolgo ben, che de'soavi ceppi L'ineffabil dolcezza. E quanto è meglio esser di voi prigione,

Che d'altri re non più per tempo seppi.
La libertade apprezza,
Fin che perduta ancor non l'ha, il falcone;
Preso che sia, depone
Del gire errando si l'antica voglia,
Che sempre che si scioglia,
Al suo signor a render con veloci
Ali s'andrà, dove udirà le voci.
La mia donna, canzon, solo ti legga,
Sì ch'altri non ti vegga,
E pianamente a lei dì chi ti manda;
E s'ella ti comanda
Che ti lasci veder, non star occulta:
Sebben molto non sei bella nè culta.

XX

and desired as the desired and desired as the second as th

### SONETTO.

Come esser può che degnamente lodi Vostre bellezze angeliche e divine, Se mi par ch'a dir sol del biondo crine Volga la lingua inettamente e snodi?

Quelli alti stili, e quelli dolci modi Non basterian, che già greche e latine Scole insegnaro, a dir il mezzo e'l fine. D'ogni lor loda a gli aurei crespi nodi;

E'l mirar quanto sian lucide, e quanto Lunghe ed ugual le ricche sila d'oro, Materia potrian dar d'eterno canto.

Deh morso avess'io com' Ascreo l'alloro: Di queste, se non d'altre, direi tanto, Che morrei cigno, ove tacendo io moro.

### MADRIGALE.

SE mai cortese fosti,

Piangi, Amor, piangi meco i bei crin' d'oro,
Ch' altri pianti sì giusti unqua non soro.

Come vivace fronde

Tol da robusti rami aspra tempesta;

Così le chiome bionde,
Di che più volte hai la tua rete intesta,
Tolt' ha necessità rigida e dura,
De la più bella testa
Che mai facesse, o possa far natura.

### MADRIGALE.

Quando vostra beltà, vostro valore,
Donna, e con gli occhi, e col pensier contemplo,
Mi volgo intorno, e non vi trovo esemplo;
Sento che allor mirabilmente Amore
Mi leva a volo, e me di me sa uscire,
E sì in alto poggiar dietro al desire,
Che non osa seguire
La speme; che le par che quella sia
Per lei troppo erta, e troppo lunga via.

### MADRIGALE.

Amor, io non potrei

Aver da te se non ricca mercede,
Poi che quanto amo lei, madonna il ved
Deh fa ch' ella sappia anco,
Quel che forse non crede, quanto io fia
Già presso a venir manco,
Se più nascosa è a lei la pena mia.
Che ella lo sappia, fia
Tanto sollevamento a' dolor' miei,
Ch' io ne vivrò, dov' or me ne morrei.

### SONETTO:

Benche'l martir sia periglioso e grave, Che'l mio misero cor per voi sostiene, Non m'incresce però, perche non viene Cosa da voi che non mi sia soave;

Ma non posso negar che non mi grave,
Non mi strugga, ed a morte non mi mene,
Che per aprirvi le mie ascose pene
Non so nè seppi mai volger la chiave.

Se, perch' io dica, il mal non mi fi crede;

E s'a questa fatica afflitta e mesta,

Se a' cocenti sospir' non si dà fede;

Che prova più, se non morir mi resta?

Ma troppo tardi, ahi lasso, si provede
Al duol, che sola morte manifesta.

Non fu qui dove Amor tra riso, e gioco. Le belle reti al mio cor vago tese? Non son io quell'ancor che non di poco, Ma del miglior di me fui sì cortese?

Certo qui fu, ch'io raffiguro il loco, U'dolcemente l'ore erano spese; Quindi l'esca fu tolta, e quindi il foco, Che d'alto incendio un freddo petto accese.

Ma ch'io sia quel che con lusinghe Amore Fece, per darlo altrui, del suo cor scemo, S'io n'ho credenza, io n'ho più dubbio assai:

Che certo io so che quel che perde il core, : Lontan arder solea per questi rai, Ed io, che son lor presso, agghiaccio e tremo.

Aventuroso carcere soave,

Dove nè per furor nè per dispetto,

Ma per amor e per pierà distretto

La bella e dolce mia nemica m'ave:

Gli altri prigioni al volger de la chiave S'attriftano, io m'allegro, che diletto E non martir, vita e non morte aspetto, Nè giudice sever nè legge grave:

Ma benigne accoglienze, ma complessi Licenziosi, ma parole sciolte Da ogni freno, ma risi, vezzi, giuochi:

Ma dolci baci dolcemente impressi

Ben mille e mille, e mille e mille volte:

E se potran contarsi, anco sien pochi.

Uando prima i crin'd'oro, e la dolcezza
Vidi de gli occhi, e le odorate rose
De le purpuree labbra, e l'altre cose
Ch'in me crear di voi tanta vaghezza;

Pensai che maggior fosse la bellezza

Di quanti pregi il ciel, donna, in voi pose,
Ch'ogni altro a la mia vista si nascose,
Troppo a mirar in questa luce avvezza.

Ma poi con sì gran prova il chiaro ingegno Mi si mostrò, che rimaner in forse Mi se', che suo non sosse il primo loco.

Chi fia maggior non so; so ben che poco Son disuguali, e so che a questo segno Altr'ingegno o bellezza unqua non corse.

ALtri loderà il viso, altri le chiome De la sua donna, altri l'avorio bianco, Onde formò natura il petto e'l fianco; Altri darà a' begli occhi eterno nome.

Me non bellezza corruttibil, come
Un ingegno divino ha mosso unquanco;
Un animo così libero e franco,
Come non senta le corporee some;

Una chiara eloquenza che deriva

Da un fonte di saper; una onestade

Di cortesi atti, e leggiadria non schiva.

Che s'in me fosse l'arte a la bontade De la materia ugual, ne farei viva Statua, che dureria più d'una etade

DEh voless' io quel che voler dovrei, Che serviss' io quand' è'l servir accetto, Deh, madonna, l'andar fosse interdetto, Dove non va la speme, ai desir' miei.

Io son ben certo che non languirei
Di quel colpo mortal che'n mezzo il petto
Non mi guardando Amor mi diede, e stretto
Da le catene sue già non sarei.

So quel ch' io posso, e so quel che far deggio Ma più che giusta elezione, il mio Fiero destino ho da imputar, s' io fallo.

Ben vi vo'ricordar ch'ogni cavallo Non corre sempre per spronar, e veggio Per pugner troppo alcun farsi restio. is donn to do not donn to donn to donn to donn to donn

#### SONETTO.

Occhj miei belli, mentre ch'io vi miro, Per dolcezza ineffabil ch'io ne sento, Vola, come falcon ch'ha seco il vento, La memoria da me d'ogni martiro:

E tosto che da voi le luci giro,
Amaricato resto in tal tormento,
Che s'ebbi mai piacer, non lo rammento,
E va il ricordo col primier sospiro.

Non sarei di vedervi già sì vago, S'io sentissi giovar, come la vista, L'aver di voi nel cor sempre l'immago.

Invidia è ben, se'l guardar mio v'attrista, E tanto più, che quell'ond'io m'appago, Nulla a voi perde, ed a me tanto acquista.

Uel capriol che con invidia e sdegno Di mille amanti a colei tanto piacque, Che con somma beltà per aver nacque Di tutti i gentil corì al mondo regno:

Turbar la fronte, e trar, pietoso segno,
Dal petto li sospir, da gli occhi l'acque
A la mia donna, poi che morto giacque,
E d'onesto sepolcro è stato degno.

Che sperar ben amando or non si deve, Poi che animal senza ragion si vede Tal premio aver di servitù si lieve?

Nè lungi è omai, se dee venir, mercede; Che quando s' incomincia a scior la neve, Ch' appresso il fin sia il verno è chiara fede.

# CANZONE.

Uante fiate io miro Tricchi doni e tanti Che'l ciel dispensa in voi si largamente, Altrettante io sospiro; Non che'l veder che innanti A tutte l'altre donne ite egualmente, Mi percuote la mente L'invidia; che a ferire In molto bassa parte, Se la ragion fi parte Da un alto oggetto, mai non può venire; E da l'umiltà mia A vostra altezza, è, più ch'al ciel, di via. Non è d'invidia affetto Ch'a sospirar mi mena, Ma sol d'una pietà ch'ho di me stesso: Però ch'aver mi aspetto De la mia audacia pena, D'aver in voi si innanzi il mio cor messo: Che se l'esser concesso Di tanti il minor dono

· Far suol di ch'il riceve L'animo altier: che deve Di voi far dunque, in cui tanti ne sono, Che da l'Indo a l'estreme Gade tant' altri non ha il mondo insieme? L'aver voi conoscenza Di tanti pregi vostri, Che siate per amar unqua sì basso, Mi dà gran diffidenza: E ben che mi si mostri Di voi cortesia grande sempre, ahi lasso, Non posso far ch' un passo Voglia andar la speranza Dietro al desir' audace : La misera si giace, Ed odia e maledice l'arroganza Di lui che la via tiene Molto più là, che non se gli conviene. E questo ch'io tem'ora, Non è ch' io non temessi Prima che si perdesse in tutto il core: E qual difesa allora E quanto lunga io fessi

Per non lasciarlo, è testimonio amore:

Ma il debile vigore Non potè contra l'alto Sembiante, e le divine

Maniere, e senza fine Virtù e bellezza, sostener l'assalto: Che'l cor perdei, e seco Perdei la speme di più averlo meco. Non sarà già ragione, Che per venir a porse In vostre man', devesse esservi a sdegno; Se n'è stato cagione Vostra beltà, che corse Con troppo sforzo incontro al mie disegno, Egli sa ben che degno Parer non può l'abbiate Dopo lungo tormento, In parte a far contento: Nè questo cerca ancor, ma che pietate Vi stringa almen di lui, Ch'abbia a patir senza mercè per vui. Canzon, conchiudi in somma a la mia donna, Ch'altro da lei non bramo, Se non che a sdegno non le sia, s'io l'amo.

MAdonna, io mi pensai che star assente Da voi non mi dovesse esser sì grave, S'a riveder il bel guardo soave Venia tal or, che già solea sovente.

Ma poi che'l desiderio impaziente A voi mi trasse, il cor però non ave Men una de le doglie acerbe e prave; Anzi raddoppiar tutte se le sente.

Glovava il rivedervi, se sì breve Non era; ma per la partita dura Mi fu un velen, non che un rimedio lieve.

Così suol trar l'infermo in sepoltura Interrotto compenso: o non si deve Incominciar, o non lasciar la cura.

## MADRIGALE.

Per gran vento che spire,

Non si estingue, anzi più creace un gran soco,
E spegne, e sa sparire ogni aura il poco.

Quando ha guerra maggiore

Intorno in ogni luogo, e in su le porte,
Tanto più un grande amore
Si ripara nel core, e sa più sorte.

D'umile e bassa sorte,

Madonna, il vostro si potria ben dire,
Se le minacce l'an satto suggire.

- Chiuso era il sol da un tenebroso velo Che si stendea fin a l'estreme sponde De l'orizzonte, e mormorar le fronde S'udiano, e tuoni andar scorrendo il cielo:
- Di pioggia in dubbio o tempestoso gelo, Stav'io per gire oltre le torbid'onde Del fiume altier che'l gran sepolero asconde Del figlio audace del signor di Delo:
- Quando apparir su l'altra ripa il lume De'be' vostr' occhi vidi, e udii parole, Che Leandro potean farmi quel giorno:
- E tutto a un tempo i nuvoli d'intorno Si dileguaro, e si scoperse il sole, Tacquero i venti, e tranquillossi il siume.

Ui fu, dove il bel crin già con sì stretti Nodi leggomi, e dove il mal, che poi M'uccise, incomincio: sapestel voi, Marmoree logge, alti e superbi tetti.

Quel di che donne e cavalieri eletti Aveste, quai non ebbe Peleo a' suoi Conviti, allor che scelto in mille Eroi Fu a gl'imenei che Giove avea sospetti:

Ben vi sovvien, che di qui andai captivo, Trafitto il cor; ma non sapete forse, Com'io morissi, e poi tornassi in vita.

E che madonna, tosto che s'accorse Esser l'anima in lei da me suggita, La sua mi diede, e ch'or con questa vivo.

Uando muovo le luci a mirar voi, La forma che nel cor m'impresse Amore, Io mi sento agghiacciar dentro e di suore Al primo lampeggiar de raggi suoi.

A le nobil maniere affiso poi,
A le rare virtuti, al gran valore,
Ragionarmi pian piano odo nel core:
Quanto hai ben collocato i penfier tuoi,

Di che l'anima avvampa, poi che degna A tanta impresa par ch'Amor la chiami! Così in un luogo or ghiaccio, or foco regna-

Ma la paura, sua gelata insegna Vi pon più spesso, e dice: perchè l'ami, Che di si basso amante ella si adegna?

Come creder debb'io che tu in ciel oda, Signor benigno, i miei non caldi prieghi, Se gridando la lingua che mi sleghi, Tu vedi quanto il cor nel laccio goda?

Tu che il vero conosci, me ne snoda, E non mirar ch'ogni mio senso il nieghi: Ma prima il fa, che di me carco pieghi Caronte il legno a la dannata proda;

Iscusi l'error mio, Signor eterno,

I, usanza ria che par che sì mi copra
Gii occhi, che'l ben dal mal poco discerno.

L'aver pietà d'un cor pentito anch'opra E' di mortal: sol tratlo da l'inferno Mal grado suo puoi su, Signor, di sopra.

- Messaggi del cor sospiri ardenti,
  O lagrime che'l giorno io celo a pena,
  O preghi sparsi in non seconda arena,
  O del mio ingiusto mal giusti lamenti:
- O sempre in un voler pensieri intenti,
  O desir' che ragion mai non raffrena,
  O speranze che ancor dietro si mena
  Quando a gran salti, e quando a passi lenti:
- Sarà che cossi, o che s'allenti mai Vostro lungo travaglio, e il mio martire, O pur sia l'uno e l'altro insieme eterno?
- Che sia non so, ma ben chiaro discerno, Che mio poco consiglio, e troppo ardire Soli posso incolpar ch'io viva in guai.

MAdonna, fiete bella e bella tanto, Ch'io non veggio di voi cosa più bella: Miri la fronte, o l'una o l'altra stella Che mi scorgon la via con lume santo;

Miri la bocca, a cui sola do vanto,
Che dolce ha l' riso, e dolce ha la favella;
E l'aureo crine, ond' Amor fece quella
Rete che mi fu tesa d'ogni canto;

O di terso alabastro il collo e'l seno,
O braccio o mano e quanto finalmente
Di voi si mira, e quanto se ne crede;

Tutto è mirabil certo: nondimeno Non starò, ch'io non dica arditamente, Che più mirabil molto è la mia fede.

Son questi i nodi d'or, questi i capelli Ch'or in treccia or in nastro ed or raccolti Fra perle e gemme in mille modi, or sciolti E sparsi a l'aura, sempre eran si belli?

Chi ha patito, che si sian da quelli
Vivo alabastro e vivo minio tolti?
Da quel volto il più bel di tutti i volti?
Da quei più avventurosi lor fratelli?

Fisico indotto, non era altro ajuto Altro rimedio in l'arte tua, che torre Sì ricco erin da al onorata testa?

Ma così forse ha il tuo Febo voluto: Acciò la chioma sua, levata questa, Si possa innanzi a tutte l'altre porre.

## CANZONE.

Nima eletta, che nel mondo folle. · E pien d'orror al saggiamente quelle ... Candide membra bello Reggi, che ben l'alto disegno adempi Del re de gli elementi e de le stelle, Che sì leggiadramente ornar ti volle, Perch' ogni donna molle E facile a piegar ne li vizi empl, Pocesse aver da te lucidi esempi, Che fra regal delizie in verde etade A quelto d'ogni mal secolo infetto Giunta esser può d'un nodo saldo e stretto Con somma caltità somma beltade: Da le sante contrade. Ove si vien per grezia e per virtute, Il tuo fedel salute Ti manda, il tuo fedel caro consorte . Che ti levò di braccio iniqua morte,

Iniqua a te, che quel tanto quieto Giocondo, e al tuo parer felice tanto Stato, in travaglio e in pianto T'ha sottosopra, ed in miseria volto, A me giusta e benigna, se non quanto L'udirmi il suon di tue querele drieto Mi potria far non lieto, Se ad ogni affetto rio non fosse tolto Salir qui, dove è tutto il ben raccolto; Del qual sentendo tu di mille parti L'una, già spento il tuo dolor sarebbe; Ch' amando me, come so ch' ami, debbe Il mio, più che'l tuo gaudio rallegrarti; Tanto più ch' al ritrarti Salva da le mondane aspre fortune, Sei certa che comune L'hai da fruir meco in perpetua gioja, Sciolta d'ogni timor, che più si moja. Segui pur senza volgerti la via Che tenuto hai fin qui sì drittamente, Che al cielo e a le contente Anime, altra non è che meglio torni: Di me t'incresca, ma non altrimente Che s' io vivessi ancor t' incresceria D'una partita mia Che tu avessi a seguir fra pochi giorni; E se qualche e qualch' anno anco soggiorn

Col tuo mortal a patir caldo e verno, Lo dei stimar per un momento breve Verso quest'altro, che mai non riceve Nè termine nè fin, viver eterno. Volga fortuna il perno A la sua rota in che i mortali aggira; Tu quel che acquisti mira, Da la tua via non declinando i passi: E quel che a perder hai, se tu la lassi... Non abbia forza, il ritrovar di spine E di sassi impedito il stretto calle, Di farti dar le spalle Al santo monte per cui al ciel tu poggi, Sì ch' a l'infida o mal sicura valle Che ti rimane a dietro, il piè decline: Le piagge e le vicine Ombre soavi d'alberi e di poggi Non t'allettino sì, che tu v'alloggi; Che se noja e fatica fra gli sterpi Senti al salir de la poco erta roccia, Non v'hai da temer altro che ti nuoccia; Se forse il fragil vel non vi discerpi. Ma velenosi serpi De le verdi vermiglie e bianche e azzurre Campagne, per condurre A crudel morte con insidiosi Morsi, tra' fiori e l'erba stanno ascosi,

La nera gonna, il mesto e scuro veló Il letto vedovil, l'essetti priva Di dolci visi, e schiva Fatta di giuochi e d'ogni lieta vista Non ti spiacciano sì, che ancor captira Vada del mondo, e'l fervor torni in gelo Ch'hai di salir al cielo. Sì che fermar ti veggia pigra e trifta: Che questo abito incolto ora t'acquista Con quelta noja e quelto breve danno Tesor, che d'aver dubbio che t'involi Tempo, quantunque in tanta fretta voli, Unqua non hai, nè di fortuna inganno. O misero chi un anno Di falsi gaudi, o quattro o sei più prezza, Che l'eterna allegrezza Vera e stabil, che mai speranza o tema, O altro affetto non accresce o scema! Questo non dico già perchè d'alcuno Freno ai desiri in te bisogno creda, Che da nuov' altra teda So con quant' odio e quant' orror ti sco sti; Ma dico, perchè godo che proceda Come conviensi, e com'è più opportuno Per salir qui ciascuno Tuo passo, e che tu sappia quanto costi Il meritarci i ricchi primi polti:

Non godo men che a gl'ineffabil pregi Che avrai qua su, veggio che in terra ancora Arrogi un ornamento, che più onora, Che l'oro e l'ostro e li gemmati fregi. Le pompe e i culti regi, Si riverir non ti faranno, come Di costanza il bel nome. E fede e castità, tanto più caro, Ouanto esser suol più in bella donna raro. Questo più onor, che scender da l'augusta Stirpe d'antichi Ottoni, estimar dei: Di ciò più illustre sei. Che d'esser de sublimi incliti e santi Filippi nata, ed Ami ed Amidei, Che fra l'arme d'Italia, e la robusta, Spesso a'vicini ingiusta, Feroce Gallia anno tant' anni e tanti Tenuti sotto il lor giogo costanti Con gli Allebrogi i popoli de l'Alpe; E di lor nomi le contrade piene Dal Nilo al Boristene, E da l'estremo Idaspe al mar di Calpe. Di più gandio ti palpe Questa tua propria e vera laude il core, Che di veder al fiore De' gigli d'oro, e al santo regno assunto, Chi di sangue e d'amor ti sia congiunto.

Questo sopra ogni lume in te risplende se ben quel tempo che sì ratto corse, Tenesti di Nemorse Meco scettro ducal di là da monti: Se ben tua bella mano freno torse. Al paese gentil che Appenin fende, E l'Alpe e il mar difende: Nè tanto val, che a questo pregio me Che 'l sacro onor de l'erudite fronti. Quel tosco e'n terra e'n cielo amato Le Socer ti fu, le cui mediche fronde Spesso a le piaghe, donde Italia morì poi, furo ristauro; Che fece a l'Indo e al Mauro Sentir l'odor de suoi rami soavi : Onde pendean le chiavi Che tenean chiuso il tempio de le gue Che poi fu aperto, e non è più chi la Non poca gloria è che cognata e figlia Il Leon beatissimo ti dica, Che fa l'Asia e l'antica Babilonia tremar sempre che rugge; E che già l' Afro in Etiopia aprica Col gregge e con la pallida famiglia Di passar si consiglia; E forse Arabia e tutto Egitto fugge Verso ove il Nilo al gran cader remu

Ma da cerone e manti, e scettri e seggi, Per stretta affinità luce non hai Da sperar che li rai Del chiaro sol di tue virtù pareggi, Sol perchè non ganeggi Dietro al defirica come serpe annoda; E guadagni le tolla Che'l padre e gli avi e tuoi maggini in diti Si guadagnar con l'arme ai gran communi. iel cortese Signor, che onora e illuttri. Bibiena, e innalza in terra-e in ciel la firma; Se come, fin che là giù m'ebbe appresso. M'amò quanto se stesso, Così lontano e ando spirto m'ama; Se ancor intende e brama Soddisfare a miei preghi, come suole; Queste fide parole A Filiberta mia scriva e rapporti, E preghi per mio amor che si consorti.



Sai ben che non poss' io

Parlarne per me stefso

Che la mia mente pur non la comprende de Rome descripto Fell.

Property and water was property.

CI cally and

## CANZONE.

Amor, da che ti piace,
Che la mia lingua parle
De la sola beltà del mio bel sole;
Questo a me non dispiace,
Pur che tu voglia darle
A tant' alto soggetto alte parole,
Che accompagnate o sole
Possano andar volando

Per bocca de le genti:

E con soavi accenti

Mille belle virtù di lei narrando,

Faccian per ogni core

Nascer qualche desio di farle onore.

Sai ben che non poss'io

Parlarne per me stesso.

Che la mia mente pur non la companale;

Pench cha è, com un Dio

Da tutto il mondo espresso.

Ma non inteso, e sol se stesso intende:

Il mo bet nome pende

Prima dal suo bel viso,

E dai celesti lumi

Pendono i suoi costumi;

Tal che scesa qua giù dal paradiso

A tempo iniquo ed empio

Fa di se stessa a se medesma esempio.

Quando che a gli occhi miei
Prima costei s' osserse,
Come stella ch' appare a mezzo giorno;
Supido allor mi sei,
Perchè la vista scerse
Cosa qua giù da sar il cielo adomo:
Benedetto il soggiorno,

Ch' io faccio in questa vita;
Ove s'ebbi mai noja,
Tutto è converso in gioja,
Vedendo al mondo una beltà compita;
Ne la quale io comprendo
Quell' alme grazie che nel cielo attendo.

Poi che quell'armonia
Giù nel mio cuor discese,
Ch'uscio fra 'l mezzo di coralli e perle:
Entro l'anima mia
Il suon così s'apprese
Di quelle note, che mi par vederle,
Non che in l'orecchie averle.
O fortunato padre
Che seminò tal frutto,
E tu che l'hai produtto,
Beata al mondo sopra ogni altra madre!
E più beata affai,
Se quel ch' io scorgo in lei veder potrai

Ancor dirò più innante,
Pur ch' e' mi sia creduto:
Ma chi nol crede possa il ver sentire:
Sotto le care piante
Più volte ho già veduto
L' erba lasciva a prova indi siorire:

Vist'ho, dove il ferire
De'suoi begli occhi arriva,
In valle piaggia o colle
Rider l'erbetta molle,
E di mille color fassi ogni riva,
L'aer chiarissi, e il vento
Fermassi al suon di sue parole attento.

Ben, sì come a rispetto

De l'ampio ciel stellato

La terra è nulla, o veramente centro;

Così del mio concetto

Quello ch'ho fuor mandato,

E' proprie nulla a par di quel ch'ho dentro:

Veggio ben ch'io non entro

Nel mar largo e profondo

Di sue infinite lode,

Che l'animo non gode

Gir tanto innanti, che paventa il fondo:

Però lungo le rive

Va ricogliendo ciò che parla e scrive.

So, canzonetta mia, ch' avrai vergogna
Gir così nuda fuore:
Ma vanne pur, poi che ti manda Amore.

AVventurosa man, beato ingegno,
Beata seta, beatiffimo oro,
Ben nato lino, inclito bel lavoro
Da chi vuol la mia Dea prender dise

Per far a vostro esempio un vestir degi Che copra avorio e perle ed un teso Ch'avendo io eletta, non torrei fra il E il mar di Gange il più famoso reg

Felici voi; felice forse anch'io, Se mostrarle o con gesti o con parole Io potessi altro esempio, ch'ella togli

Quanto meglio di voi ch'imitar vuole Sarà, se imita la mia fe, se'i mio Costante amor, se la mia giusta vos MADRIGALE.

O Se quanto è l'ardore,
Tanto, madonna, in me fosse l'ardire,
Forse il mal ch'ho ael core oserei dire.
A voi dovrei contarlo:
Ma per timor, oimè, d'un sdegno resto,
Che faccia, s'io ne parlo,
Crescergli il duol si che l'uccida presto:
Pur io vi vo dir questo,
Che da voi tutto nasce il suo martire:
E s'ei ne more, il fate voi morire.

Qual avorio di Gange, o qual di Paro Candido marmo, o qual ebano oscuro, Qual fin argento, qual oro si puto, Qual lucid ambra, o qual cristal si chiaro;

Qual scultor, qual artefice sì raro
Faranno un vaso a le chiome che furo
De la mia donna, ove riposte, il duro
Separarsi da lei lor non sia amaro?

Che ripensando a l'alta fronte, a quelle Vermiglie guancie, a gli occhi, a le divin Rosate labbra, e a l'altre parti belle;

Non potrian, se ben fosse come il crine Di Berenice assunto fra le stelle, Riconsolarsi, e porre al duol mai fine.

Ual volta io penso a quelle fila d'oro, Ch'al di mille vi penso e mille volte, Più per error da l'alto bel tesoro, Che per bisogno e buon giudicio tolte;

Di sdegno e d'ira avvampo e mi scoloro, ?

E/l viso ad or ad or, e il sen di molte

Lagrime bagno, e di difir mi moro (

Di vendicar de l'empie mani e stolee.

Ch' elle non sieno, Amor, da te punise.

Ti torna a biasmo. Bacco al re de Traci
Fe' costar cara ogni sua tronca vite.

E tu, maggior di lui, da queste audaci.

Le tue cose più belle e più gradise

Levar ti vedi, e tel comporti, e taci?

SE con spermua di mercè perduci
Ho i miglior'anni in vergar carei fogli,
E vergando dipingervi i cordogli
Che per mirar alce bellesze ho svuri;

E se fin qui non li so far si arguti, Che l'opta il cor duro ad amarmi invegli: Non he da attender più che ne germegli Nuovo valor, ch'in questa età m'ajuti.

Dunque è meglio il tacer, donne, che i dire, Poi che de versi miei non piglio altr'aso, Che dilettar altrui del mio martire.

Se vei Falari sete, ed io mi escuso, Che non voglio effer quel, che per mare Dolce dolor, fu nel suo toro chiuso.

# is the day day day of the state of the state

## SONETTO.

Asso, i miei giorni listi, e le tranquille Notti che i sonsi già mi ser sosvi, Quando nè Amor nè sorte m'eran gravi, Nè mi cadean du gli occhi ardenti stille;

Come, peteh io continuo da le squille

A l'alba il seno lagrimando lavi,

Son volti affatto, onde il cor par s'aggravi

Del suo vivo calor, che più sfaville?

O folle cupidigia, o mai no al merto.

Pregiata libertà, senza di cui

L'oro e la vita ha ogni suo pregio incerto;

Come beato e miser fate altrui,

E l'un de l'altro è morte e caso certo,

Or che piangendo penso a quel ch'io fui!

#### MADRIGALE.

SE voi così miraste a la mia fede,
Com' io miro a' vostri occhi e a vostre chiome,
Ecceder l'altre la vedreste, come
Vostra bellezza ogni bellezza eccede.
E come io veggio ben che l'una è degna
Per cui nè lunga servitù nè dura
Nojosa mai debba parermi o grave;
Così vedreste voi, che vostra cura
Dev'esser che quest' altra si ritegna
Sotto più lieve giogo e più soave,
E con maggior speranza, che non ave,
D'esser premiata; e se non ora a pieno
Come devriasi, almeno
Con un dolce principio di mercede.

#### MADRIGALE.

A Che più strali, Amor, s'io mi ti rendo?

Lasciami viva, e in tua prigion mi serra.

A che pur farmi guerra,

S'io ti do l'armi, e più non mi disendo?

Perchè assalirmi ancor, se già son vinta?

Non posso più: questo è quel siero colpo,
Che la forza, l'ardir, che'l cor mi tolle:

L'usato orgoglio ben danno ed incolpo.
Or non ricuso di catena cinta
Che mi meni captiva al sacro colle.

Lasciarmi viva, e molle,
Carcere puoi sicuramente darmi;
Che mai più, Signor, armi,
Per esser contro tuos disar non prendo.

#### MADRICALE:

A bella donna mia d'un sì bel foco, R di al bella neve ha il viso adorno. Ch' Amor mirando intorno Qual di lor sia più bel, si prende gioco. Tal è propio a veder quell'amorosa. Fiamma che nel bel viso Si sparge, ond'ella con soave riso. Si va di sue bellezze innamorando: Qual è a veder, qualor vermiglia rosa Scuopra il bel paradiso De le sue foglie, allor che'l sol diviso Da l'oriente sorge il giorno alzando: E bianca è sì, come n'appare, e quando Nel bel seren più limpido la luna Sovra l'onda tranquilla Co'bei tremanti suoi raggi scintilla. Sì bella è la beltade che in quest'una Mia donna hai posto, Amor, e in sì bel loco, Che l'altro bel di tutto il mondo è poco.

#### MADRIGALE.

Ochj, non vi accorgete,
Quando mirate fiso
Quel al soave ed angelico viso.
Che come cera al foco,
Ovver qual neve ai raggi del sol sete?
In acqua diverrete,
Se non cangiate il loco
Di mirar quella altiera e vaga fronte:
Che quelle luci belle al sol uguali.
Pon tanto in voi, che vi faranno un fonte.
Escon sempre da lor or foco or strali.
Fuggite tanti mali;
Se non, voi veggio al sin venir niente,
E me cieco restarne eternamente.

SE senza fin son le cagion ch'io v'ami, E sempre di voi penfi, e in voi sospiri; Come volete, oime, ch'io mi ritiri, E senza fin d'esser con voi non brami?

Son la fronte le ciglia e quei legami
Del mio cor avrei crini, e quei zaffiri.
De' be' vostri occhi, e lor soavi giri,
Donna, per trarmi a voi tutti esca ed ami.

Son di coralli perle avorio e latte,
Di che fur labbra denti seno e gola,
A- le forme de gli angeli ritratte:

Son del gir de lo star d'ogni parola,
D'ogni sguardo soave in somma fatte
Le reti onde a intricarsi il mio cor vola.



## R I M E

D I

BALDASSAR CASTIGLIONE.



•

#### RIME CASTIGLIONE:

#### SONETTO.

- SE al veder nel mio volto or fiamma ardente,
  Or giù da gli occhi miei correr un fiume:
  E come or ghiaccio or foco mi consume,
  Mentre ch' io sono a voi, donna, presente:
- Se al mirar fiso con le luci intente Sempre de bei vostr'occhj il dolce lume; Se al mio di sospirar lungo costume; Se al parlar rotto, è vaneggiar sovente;
- Se al tornar spesso ond'io spesso mi muovo, Perch'altri non conosca il pensier mio; Se al dolor che da voi partendo i'provo;
- Se a gli occhi, ove si sa quel ch'io desio, Voi non vedere il stato ov'io mi movo; Qual mercede da voi sperar poss'io?

Quando fia mai ch'io vi riveggia ed o O cari sguardi, o parolette accorte, Fiamma dolce e possente, e laccio forte Onde Amor spesso il cor m'arde ed annod

Quando fia mai che fra me stesso i goda. D'un girar d'occhi che pietà m'apporte D'un basso ragionar de la mia sorte, Sicchè del mal mercè le renda e loda?

Quando fia mai che'l cor pien di dolcezza
Vago del foco suo, com'esser suole,
Aggia da voi quel ch'al martir l'avvezza

Allor potrò di quel ch' or sì mi duole, Lieto, vostra mercè, pigliar vaghezza, O cari sguardi, ed o dolci parole. spidant dant dant dant dant dant ap dant dant dant

#### SONETTO.

Molti gravi sospiri in debil core,
Poche speranze, e quelle poche infide,
Ir per torto cammin con cieche guide
Pascendo l'alma sol d'un lungo errore:

Versar da gli occhi sempre un largo umore, E troppo amar chi del mio pianto ride: Nè aver nel stato mio di cui mi side, Biasmar me stesso, e non Fortuna o Amore:

Esser di morte sol ciò ch'io ragiono, Di sdegni aver nel cor mille facelle, Dove a pena maggior l'alma s'assina:

Peggior sorte temer, fanno ch'io sono, Amor, la tua mercè, privo di quelle Grazie che a pochi il ciel largo destina.

E 3

Amor, s'altro non son ch'effer mi soglia, Come saprò con atto umile e piano Chieder mercede a l'onorata mano Che solo a se bramar sempre m'invoglia?

E s'a l'accesa ed ostinata voglia Non s'agguaglia il saver; e come insano Vaneggiando sovente i'cerco in vano Quel che solo addolcir può la mia doglia?

Signor, tu che pur scorgi i pensier' miei, E sai di che dolcezza il cor si pasco, Quand'ella ai preghi miei talor si piega;

Deh perchè almen non fai fede a costei Del gran piacer che in me sì spesso nasce Sol da la bella man che'l cor mi lega?



Questa crudel ma nol veder s infinge.

Rône Castigl. Pag. 71

#### CANZONE.

Amor, poichè'l pensier per cui sovente Accingi il core a l'onorata impresa, Couduce l'alma accesa In parte, ov'ella alcun scampo non trova; E più non è bastante a far disesa, Che la chiusa sua fiamma omai sì ardente Nascoada da la gente; Giusta ragion la tua potenzia mova: O fa ch'altri, com'io, senta per prova Il gran valor del tuo cocente soco;

O ch'io mi toglia dal mio vano errore; Sì ch' io ritragga il core Da la fiamma che'l strugge a poco a poco O per scemar in parte il suo martire, Agguaglia la speranza col desire. E s'egli è ver quel ch'è proverbio antico, Signor, ch' a nullo amato amar perdohi Dentro al mio cor riponi Quella speme che già mi fu concessa Da' begli occhj che fur prime cagioni Di farmi in tutto di viltà nemico, Allor che il cor pudico Vidi in un sguardo, e la pietate stessa: Che fu dappoi sì nel mio core impressa. Ch'entrai lieto e giojoso nel tuo regno Ov' io sempre credei trovar soccorso: Però son io trascorso Nel più profondo mar con picciol legn Senza governo, e la ragion è morta; Sì possente è il voler che mi trasporta. Ben fu troppo fallace il creder mio. Ed al futuro mal poco pensai, Quando da prima entrai Nel foco al cui splendor prendea vaghe: Tal, che in quel tempo sol la vita ar Così mi parve bel l'alto desio,

Non sapendo com'io

Perdea me stesso, e quel che'l mondo apprezza, Chiudendo l'alma a libertate avvezza, Stretta in catene sotto a tante chiavi; Ne le cui forze ancor starei contento. E di starvi consento. Amor, sol ch' a madonna non aggravi D'esser cagion de'miei dolci desiri, Nè le dispiaccia che per lei sospiri. Ma la donna per cui piango e sospiro. Che d'annojarmi sol par che s'ingegni. Di mille oltraggi e sdegni Contra me s' arma, acciò più tosto i' muoja. E perchè possa con turbati segni Far più possente il mio grave martiro, Ovunque gli occhi giro, Solo apparecchia a lor dispetto e noja: Così muor io quanto a la breve gioja Ch' ho di vederla, ed al martir rinasco, A sì lungo martir ch'ognor m'invita A dispregiar la vita; Ond' io pur di sospir' sempre mi pasco. Sol desioso de la morte mia, Poco prezzando quel ch' ogni uom desia. Così, lasso, mi struggo, e non so come Qua giù cotanto orgoglio, Amor, ti piaccia: Vedi ch'ella procaccia Di farti mille offese e mille torti. L'eterna gloria tua par che le spiaccia,

L' onor togliendo al tuo famoso nome 3 E le par ch' a le chiome Legato e stretto a suo voler ti porti: E tu col danno mio, Signor, comporti Tanto dispregio, e così grave incarco? E pur più volte in cielo, e qui fra noi Mostrato hai quel che puoi: Opra dunque ver lei gli strali e l'arco, E sì le pungi il cor, che di nemica, Non mia, ma di pietà la facci amica. Poca mercè le chieggo a sì gran male, . E poco guiderdone a tanta fede: Ben lo conosce e vede Questa crudel, ma nol veder s'infinge; Anzi questo sì poco di mercede Spesso mi nega, e lacrimar non vale; Ch' a lei punto non cale Del pianto ove'l mio cor si salva, e tinge La piaga, e'l mio pensier tutto dipinge Al suo più ch' altro di pietà rubello; Che non è dentro a la più folta selva Così selvaggia belva, Nè in queste valli sì solingo augello. Che spesso udendo i miei lamenti amari D'arder con la mia fiamma non impari. O mio stanco pensiero, altrove il seme Spargi, eh'io son terreno incolto e asciutto,

E del mio vaneggiar vergogna è il frutto.

#### CANZONE.

MEntre su nel mio cor nascosto il soco,
E gli accesi desiri
Fur insieme co' miei dolci sospiri
Chiusi del petto in più secreto loco,
Vidi più volte di madonna il volto
Di pietate coverto, non che tinto;
Sicchè di tal mercè contento giva:
Poichè palese il mio martir dipinto
Le su ne gli occhi, e ne la fronte accolto
Per testimon de la mia siamma viva,
La vidi del mio ben sempre più schiva,
E vaga del mio male:
Così, crudel Amor, m' hai giunto a tale,
Ch' io corro a morte, ed ella il cura poco.

James 1

#### CANZONE.

Manca il fior giovenil de' miei prim'aun E dentro del cor sento
Men grate voglie; nè più 'l volto fuore Spira, come solea, fiamma d' amore.
Fuggon più che saetta in un momento I giorni invidiosi; e'l tempo avaro Ogni cosa mortal ne porta seco.
Questo viver caduco a noi sì caro
E' un'ombra,un sogno breve,un sumo,un vent
Un tempestoso mare, un carcer cieco:
Ond' io pensando meco,
Tra le tenebre oscure un lume chiaro
Scorgo de la ragion, che mostra al core
Come lo ssorzin gli amorosi inganni
Gir procacciando sol tutti i suoi danni.

parmi udire: o stolto e pien d'obblio,
Dal pigro sonno omai
Destati, e di corregger t'apparecchia
Il folle error che già teco s'invecchia.
Il sol ch'esser ti par sul mezzo giorno:
Il sol ch'esser ti par sul mezzo giorno:
Onde più vaneggiaz ti si disdice.
Penitenza dolor vergogna e scorno
Premio di tue fatiche al sin arai;
Pur ti struggi aspettando esser felice.
Svelli l'empia radice
Di fallace speranza: e gli occhi intorno
Rivolgendo, ne'tuoi martir'ti specchia;
E vedrai che null'altro è'l tuo desso.
Che odiar te stesso, e meno amare Iddio.

Mi leva, ond'io pur temo,
Veggendomi lontan fuor del cammino,
Ne trovo il foco mitigato o scemo,
Che m'accese nel cor l'alma bellezza;
Che m'accese nel cor l'alma bellezza;
Pur s'in me resta dramma di fermezza,
Spero ancor, bench'i sia presso a l'estremo,
Da l'incendio crudel vivo ritrarlo.
Ma, ahi lasso, mentre io parlo,

Sento da non so qual strania dolcezza
L'anima tratta gir dietro al divino
Lume de duo begli occhi; ond ella fura
Tanto piacer, ch'altro piacer non cura.
S'altri mi biasma, tu puoi dir: chi vuole
A forza navigar contrario a l'onda
Con debil remo, giù scorre a seconda.





breve è mia pace, e mal sicura; ngo l'matin che di se troppo è avaro nso che mia vita porta seco.

#### CANZONE.

añ il trifto cor talor, s'avvviene per celar gl'interni miei amori i la bocca un riso a ciò composto: e seco: le mie dure pene rimedio arian, se scritto fuori riso sosse duol ch'ho dentro ascosto: hiuso in sì riposto r son, che i bei lumi ovo mi è pace,

Veder non pon l'acerbo e grave affanno E questa che il mio danno Far palese dovria, falsa e mendace Di fuor dà segno di letizia e gioja: Io serbo dentro sol tormento e noja. Così tradito onde soccorso attende Con interpreti fidi e scorte nuove Cerca d'acquistar fede a'suoi tormenti; E per dolersi più forza riprende Tal, che gemendo move Un stuol si denso di sospiri ardenti, Che impetuosi venti, E faci accese son, per cui sovente L' aria s' infiamma, e'n crudi accenti insieme Tutto risona e geme; E movesi a pietà chi'l vede e sente. Pentita allor la bocca si vergogna De la fallace sua vana menzogna. Il cor che vive in sì dolente vita. Temendo che per farne fede appieno, Testimon solo di sospir'ssa poco, Col dolor gli occhi a lagrimar m'invita: E perchè'l tristo umor non venga meno, In acqua si distilla a poco a poco Al dolce e caro foco. Ov' arso, qual fenice, si rinova. Da gli occhj un largo fiume allor trabocca

Che la fallace bocca Accusa, e'l suo mentir mostra per prova: E'l cor per gli occhi si dilegua intanto: Così fin del mio riso è sempre il pianto. Sc'n quel momento poi avvien che giri Madonna in me la dolce amata vista, Ov'alcun segno almen di pietà sia, Fuggon sdegni dolor pianti e sospiri, Siccome nebbia al vento; e l'alma trista Si rasserena, e'l duol in tutto obblia: Apron gli occhj la via Ebbri ingordi al gentil splendor soave, Pascendo dolcemente di quest' uno L'anima e'l cor digiuno, Ch' altro sì caro cibo mai non ave. E bench' io arda, sì dolce è'l tormento, Che de le pene mie sol piacer sento. Poco in tal stato la mia vita dura; Che'n tenebre son gli occhi e'n pianto aniaro, Tosto che'l vivo sol non è più meco. Così breve è mia pace, e mal sicura; Lungo'l martir; che di se troppo è avaro Il viso che mia vita porta seco: E'l desio solle e cieco Segue lui sempre come un corpo l'ombra. Questo e'l fren sol che mi governa e regge, E con sì varia legge

Or di piacer, or di dolor m'ingombra:
Perocchè fatto l'anno il cielo e Amore
Luce de gli occhj miei, fiamma del core.
Canzon, se la mia donna
Fede non presta al tuo parlar, dirai:
Da la fallace bocca io non derivo,
Ma dal cor, che pur vivo
Lasciato ho in foco ancor; nè saprei mai
Dir come ardenti sian quelle faville,
Nè di sue pene appena una di mille.



CAntai mentre nel cor lieto fioria

De' soavi pensier' l' alma mia spene:

Or ch'ella manca, e ognor crescon le pene,

Conversa è a lamentar la doglia mia.

Che'l cor ch'ai dolci accenti aprir la via Solea, senza speranza omai diviene D'amaro tosco albergo; onde conviene Che ciò ch'indi deriva, amaro sia.

Così un fosco pensier l'alma ha in governo, Che col freddo timor dì e notte a canto, De far minaccia il suo dolor eterno.

Però s' io provo aver l'antico canto, Tinta la voce dal veneno interio, Esce in rotti sospiri e duro pianto.

Superbi colli, e voi sacre ruine,
Che'l nome sol di Roma ancor tenete,
Ahi che reliquie miserande avete
Di tant'anime eccelse e pellegrine!

Colossi archi teatri opre divine
Trionfal pompe gloriose e liete,
In poco cener pur converse siete,
E fatte al vulgo vil favola al fine.

Così, se ben un tempo al tempo guerra

Fanno l'opre famose, a passo lento

E l'opre e i nomi il tempo invido auterra.

Vivrò dunque fra'miei martir' contento; Che se'l tempo dà fine a ciò ch'è in terra, Darà forse ancor fine al mio tormento.

L'Alta catena, Amor, la fiamma ardente, Ond' io son fatto prigioniero ed esca, Perchè il nodo più stringa, e l'ardor cresca, Non vo' ch' unqua si scemì, unqua s'allente.

Opra laccio più sodo; e più cocente Foco e più vivo a l'anima rinfresca; Che, perch'io muoja, di prigion non esca, Nè fian per Lete le faville spente.

Corre a l'incendio e ai tuoi dolci legami,
Perche più avvampi sotto giogo tolta
L'alma che lieta si consuma e sface.

Ma, pietoso fignor, che non richiami L'empia nemica mia che fredda e sciolta Fugge le reti e la tua santa face?

Uando il tempo che'l tiel con gli anni gira Avrà distrutto questo fragil legno: Com'or qualche marmoreo antico segno, Roma, fra tue ruine ognuno ammira;

Verran quei, dove ancor vita non spira,
A contemplar l'espressa in bel disegno
... Beltà divina da l'umano ingegno,
Ond'alcuno avrà invidia a chi or sospira.

Altri a cui nota sia vostra sembianza, E di mia mano insieme in altro loco Vostro valore, e'l mio martir dipinto,

Questo è certo, diran, quel chiaro soco, :Ch' acceso da desió più che speranza, Nel cor del Castiglion mai non sir estimo.

Ecco la bella fronte e'l dolce nodo, Gli occhi e i labbri formati in paradiso, E'l mento dolcemente in se diviso Per man d'Amor composto in dolce modo.

- O vivo mio bel sol, perchè non odo Le soavi parole e'l dolce riso, Siccome chiaro veggo il sacro viso Per cui sempre pur piango e mai non godo?
- E voi, cari beati e dolci lumi, Per far gli oscuri mici giorni più chiari, Paffato avere tanti monti e fitmi:
- Or qui nel duro efiglio, in pianti amari Softenete ch'ardendo io mi consumi, Ver di me più che mai scarfi ed avari,

r.

#### SONETTO.

- " Curo gentil, che gli aurei crespi nodi " Or quinci or quindi pel bel volto giri, " Guarda non, mentre defioso spiri, " L'ale intrichi nel crin, nè mai le snodi:
- " Che se già il tuo fratel potè usar frodi " In dar fine a gli ardenti suoi defiri; " Non vuole il ciel che qui per noi s'aspiri, " Nè di tanta bellezza unqua fi godi.
- " Potrai ben dir, se torni al tuo soggiorno, " Nè restar brami con mill'altri preso, " Come il nostro Levante al tuo sa scorno.
- " Lasso, che penso? Già ti sentia acceso, " Ch' aura non sei, ma foco che d'intorno " Volial crin che per laccio Amor m'ha teso.

# $R \quad I \quad M \quad E$

GIROLAMO FRACASTORO.



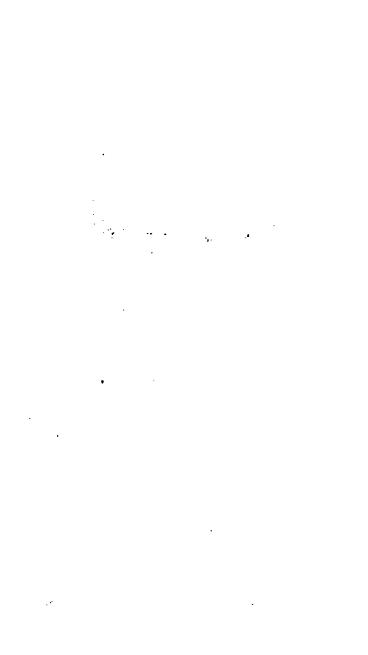



Langue madorna e ne begli occhý suoi, Sonno, ti chier, che ristorar la puoi, Rime Fracast Pag. 92

### LIME FRACASTORO.

#### MADRIGALE.

Uesti bianchi papaver', queste nere Viole Alcippo dona Al sonno, e tesse una gentil corona Per lo soccorso che sua donna chere. ngue madonna, e ne' begli occhi suoi, Sonno, ti chier, che ristorar la puoi, Placido sonno, solo D' ogni fatica e duolo

Pace, e del mondo universal quiete: Te ne l'ombra di Lete Creò natura, e empío Di dolcezza, e d'obblio D'ogni cura nojosa e d'ogni male. Tu dove spieghi l'ale Spargi rorido gelo, Che gli affanni e le doglie D'ombre soavi invoglie, E copri d'un ameno e dolce velo: Tu per liquidi mari e lieti fiumi, Per le selve e pei dumi Acqueti gli animali, Ed a tutti i mortali Lievi i pensieri, ed il lor fascio grave: Solo la donna mia pace non ave.

Deca città, che su la riva amena Adige appiè del sacro monte siedi, onde suor l'Alpi e le campagne vedi, entro gli archi il teatro e l'ampia arena;

- o lunghe fortune omai serena o bella fronte, ed a te stessa riedi; he da' tuoi conditor' restano eredi ne daran pace a la tua lunga pena.
- a, poi che di te tanta cura ave uel che l' cielo apre, e può bear col ciglio, Clemente che in vece di Dio regge;

te Noechier de la sua santa nave la dato, che da l'onde e dal periglio corgeratti ove Dio suoi cari elegge.

Uando fra belle donne accorte e rare,
Di gentilezza ornate e leggiadria,
Giunge l'albergo de la vita mia,
Che in ciel non so, ma non ha in terra pare;

Così ogni altra eccellenza oscura appare, Come fuor de l'ocean, quando s'invia Febo sanguigno a la sua antiqua via, Che ogni stella del ciel costo dispare.

Venga Lucrezia, e venga Elena anch' ella, E quante n' an le carte antique e nove, Che questa avrà di tutte l'altre il preggio.

Ond'io pavento, oimè, che un giorno Giove, Innamorato di beltà si bella, Non se la porte al suo dorato seggio.

Li angeli, il sol, la luna erano intorno Al seggio di natura in paradiso, Quando formaron, donna, il vostro viso D'ogni beltà persettamente adorno.

Era l'aer sereno e chiaro il giorno, Giove alternava con sua figlia il riso, E tra le belle Grazie Amore assiso Stavasi a mirar voi suo bel soggiorno.

Indi qua giù per alta meraviglia Scese vostra beltà prescritta in cielo Di quante mai fur belle eterna idea.

Abbian gli altri begli occhi e belle ciglia, Bel volto bella man bel tutto il velo; Dio sol da voi tutte le belle crea.

# MADRIGALE.

LA pastorella mia che m'innamora

Quando si corca il sole,

Ed egli insieme a sua magion ritorna,

Al monton mio una corona insiora

Di rose e di viole,

Che superba gli cinge ambe le corna:

E così ben l'adorna,

Che quel di Frisso ornato in ciel di stelle

Cangerebbe col mio corona e pelle.

# R I M E COPO SANAZZARO.



•

,

.

# IME SANAZZARO.

### SONETTO.

E quel soave stil che da' prim' anni Infuse Apollo a le mie rime nove, Non fosse per dolor rivolto altrove A parlar di sospir' sempre e d'assani;

sarei forse in loco ove gl'inganni
 Del cieco mondo perderian lor prove;
 Nè l'ira di Vulcan, nè i tuon' di Giove
 Mi farebbon temer ruina o danni.

Che se le statue i sassi il tempo frange. E de sepoleri è incerta e breve gloria; Col canto sol potea levarmi a volo.

Onde con fama ed immortal memoria
Fuggendo di qua giù libero e solo,
Arrei spinto il mio nome oltr' Indo e Gange.

Ran le Muse intorno al cantar mio Il dì ch' Amor tessendo il bel lavoro. Si stava meco sotto un verde alloro: Quando così fra lor comincia' io:

I' benedico il primo alto desio Ch'a cercar mi costrinse'l vostro coro: E benedico il di che gemme ed oro, Ed ogni vil pensier posi in oblio.

Per voi, seme gentil del sommo Giove, E per costui, che fu mia scorta e duce, Scrivendo or qui, sento il mio nome altrore

O suprema eccellenzia, in cui riluce Quanto ben da le stelle e grazie piove, Se vivi e morti in ciel ne riconduce!

Entre ch'amor con dilettoso inganno dria il mio cor ne le speranze prime; mente con pietose e dolci rime ftrar cercava al mondo il nostro affanno.

ne crescer il duol più d'anno in anno, cader vide i fior da l'alte cime; lta da quel pensier vago e sublime, diede a contemplar il proprio danno.

in lungo filenzio, in notte oscura la questo suo breve e mortal corso; di fama le cal, nè d'altro ha cura.

ne, madonna, cerchi altro soccorso vostr'ingegno, e guida più secura; (so. e'l mio, per quel ch'io veggio, in tutto è scor-

SE fama al mondo mai sonora 'e bella.

Novo defire in gentil core accese;

O se dal ciclo Amor mai qui discese

Per far d'alta virtute anima ancella;

Caffandra, oggi il prov' io: che da mia fit Tirar ver te mi sento al bel paese. Or se ciò fan le lodi a pena intese, Che farà'l volto i gesti e la favella?

E se non che 'l mio cor sol d'una piaga Si contenta languir, poi ch'al ciel piacq E del suo primo error l'alma s'appaga

Mi vedresti al tuo nido in mezzo l'acque Arder, non già per forza d'arte maga, Ma del desio ch'in me per sama nacque

A Nima eletta, che col tuo Fattore Ti godi affisa nei stellati chiostri, Ove lucente e bella or ti dimostri, Tutta pietosa del mondano errore;

Se mai vera pietà, se giusto amore Ti sospinse a curar de danni nostri: Fra ai distorte vie, fra tanti mostri, Prega ch' io trovi il già perduto core.

Venir vedrammi a venerar la comba

Ove lasciasti le reliquie sante,

Per cui al chiara in ciel Padoa rimbomba.

Ivi le lodi ene si belle e tante, Quantunque degne di più altera tremba, Con voce dir m'udrai balla e tremanec.

L'Asso, qualor fra vaghe donne e belle Mi ritrov' io con sì cangiata vista, Cotanta fede il mio colore acquista, Che par ch' ognuna del mio mal favelle:

E veggendo a pietade or queste or quelle Mosse, con fronte sdegnosetta e trista; L'alma che per usanza allor s'attrista, Mi risospinge a lagrimar con elle.

Nuovo e strano piacer sol di dolerme Nel cor venir mi suol, quando in altrui Discerno del mio mal tanto cordoglio:

E ripensando a quel ch'un tempo fui,

A le mie forze or debili ed inferme,

Colmo d'ira e di duol divento un scoglio.

Non quel che'l vulgo cieco ama ed adora, L'oro e le gemme, i preziosi fregi, Signor mio buon, ma i tuoi costumi egregi. E la virtù ch' Italia tutta onora,

Legata an l'alma sì, ch'ad ora ad ora Ver te sospira, e i rari alti tuoi pregi: Fra se volgendo, par ch'ogni altro spregi; Tanto nel bel voler s'infiamma ognora.

E se destin m'alzasse in quella parte Ove Ippocrene versa il sacro fiume, Per cui grazia s'acquista, ingegno ed arte,

Farei di te cantando tal volume, Che fosse il nome tuo per mille carte Memoria al mondo sempiterna, e lume.

### SONETT OL

ALmo splendor, perchè con mesta fronte Si nubiloso vai per la tua via? Lasso, che sol pensando a quel che pria Vider quest'occhi, or vorrai trarne un sonte.

Sovvienti forse, o sol, del tuo Fetonte?

Che raro gran dolor tofto s'obblia.

Sovvienmi, qual vidi oggi star MARIA

Sotto un gran legno al dispietato monte.

Doler non ti dei tu, se in tal di tolse A morte il' onorate antiche spoglie Colui che se legando, altri disciolse.

Di ciò non già; ma de le umane voglie Ingrate al mio Signor, che morir volse Per farle esenti da le eterne doglie.



Augol non si vedea, ne foghia in pianta: Quando con la rugiada aprando l'alba, Vidi nascor: un fior profio un bel fonta. Rine Sa

### SESTINA.

Clà cominciava il sol da sommi colli
Coi raggi a derivar la neve e'l ghiascio;
E tal tempesta ancor fremeva in cielo,
Ch'augel non si vedea, nè foglia in pianta;
Quando con la rugiada aprendo l'alba,
Vidi nascer un fior presso un bel fonte.
Fresco dolce soave e puro fonte,
Che verdeggiar fai sempre i nostri colli,

Che verdeggiar fai sempre i nostri colli, Qual grazia avesti in quella felice alba, Che l'onde tue ristrinse in duro ghiaccio Per meraviglia de la nobil pianta, Che sì poco curava allor del cielo? Non fur le stelle mai si chiare in ciclo, Nè si liete le ninse in alcun sonte, Come quel di che uscio la bella pianta Che rallegro col suo colore i colli; Nè cadde in terra mai si dolce ghiaccio, Come in quella serena e gentil' alba.

Ma lasso, vedrò mai venir quell'alba,
Che senza nubi un di mi mostri il cielo;
E nel bel petto rompa il freddo ghiaccio
Che trae de gli occhi miei si largo fonte?
Che dopo d'aver cerco e piani e colli,
Prenda almen sonno a'piè di qualche pianta.

Far potess' io vivace or questa pianta

Con le lagrime mie: ch' innanzi l'alba

Andrei tutti rigando intorno i colli,

E con caldi sospir pregando il cielo

Chivi mi trasformasse in vivo fonte,

Ne m' indurasse mai pruina o ghiaccio.

Ma tu che nè color cangi per ghiaccio,
Nè secchi mai, divina immortal pianta,
A che non spandi sopra del mio fonte
Le tue radici? a che pur d'alba in alba
Mi fai con gridi andar nojando il cielo,
Per desio di morir tra questi colli?

Vorrei lasciare i colli e'l trifto ghiaccio. E gir al ciel con più spedita pianta Per arrivar con l'alba al vero fonte. i

### SONETTO.

VInto da le lufinghe e da gl'inganni Del dolce sonno, ond'alcun tempo amore Mi tenne in bando e'n tenebroso orrore, Tal che ne pianfi già molti e molt'anni:

Signor mio caro, i' vidi di bei panni,
E d'un novello e florido colore
La terra rivestirsi in quel vigore
Qual era in sul principio de' miei danni.

Poi vidi voi sovr'un bel carro aurato
Adorno sì de le famose fronde;
Ch'io dissi: il secol prisco è rinovato.

E'l sol non si affrettava intrar ne l'onde, Quasi giojendo del vostr'alto stato, O notti liete, o vision' gioconde!

### CANZON

Fra tante procelle invitta e chiara Anima gleriosa, a cui Fortuna Dopo sì lunghe offese al fin si rende; E benchè da le fasce e da la cuna Tarda venisse a te sempre ed avara, Nè corra ancor quanto il dever si stende: Pur fra se stessa danna oggi e riprende La 'ngiusta guerra, e del suo error si pente, Quasi già d'esser cieca or si vergogui: Onde, perchè tardando non si agogni Tra speranze dubbiose inferme e lente; Benigna ti consente La terra e'l mar con salda e lunga pace: Che raro alta virtù sepolta giace. Ecco che'l gran Nettuno, e le compagne De la bella Amfitrite, e'l vecchio Glauco Sotto al tuo braccio omai quieti stanno;

E con un suon soavemente rauco

Per le spumose e liquide campagne Sovra a' pesci frenati ignudi vanno Ringraziando Natura il giorno e l'anno Ch' a sì raro destino alzaron l'onde; Tal che Proteo, benchè si posi o dorma, Più non si cangia di sua propria forma; Ma in su gli scogli assiso, ov'ei s'asconde, Chiaramente risponde A chi'l dimanda senza laccio o nodo, E-de'tuoi fatti parla in cotal modo: Questi che qui dal ciel per grazia venne Sotto umana figura a fare il mondo Di sue virtuti e di sua vista lieto, Empierà di sua fama a tondo a tondo L'immensa terra; e di se mille penne Lascerà stanche, e tutto il sacro ceto: Sicchè Parnasso mai nel suo laureto Non sentío risonar al chiaro nome. Nè far d'uom vivo mai tanta memoria: Nè con tal pregio onor trionfo e gloria, Dopo vittoriose e ricche some Vide mai cinger chiome Di verde fronda come il di ch'in parlo: Che'l ciel a tanto ben volse serbarlo. Ben provvide a'di nostri il Re superno, Ouando a tanto valor tanta beltade, Per adornarne il mondo, insieme aggiunse.

Felice altera e gloriosa etade. Degna di fama e di preconio eterno, Che di nostra aspra sorte il ciel compune, E per cui sola il vizio fi disgiunse . Da' petti umani, e sola virtù regna Riposta già nel proprio seggio antico, . Onde gran tempo quello suo nemico La tenne in bando, e ruppe ogni sua insegna; Or onorata e degna Dimostra ben, che se in esilio visse, Le leggi di lassù son certe e fisse. Chi potrà dir fra tante aperte prove, E fra sì manisesti e veri esempi. Che de le cose umane il ciel non cure? Ma'l viver corto, e'l variar de tempi. E le stelle qui tarde, e preste altrove, Fan che la mente mai non s'assicure. A questo e le speranze e le paure (Siccome ognun del suo veder s'inganna) Tirano il cor, che da se stesso è 'ngordo, A creder quel che'l voler cieco e sordo Più lo configlia, e più gli occhi gli appanna: E poi fra se condanna No'l proprio error, ma il cielo e l'alte stelle, Che sol per nostro ben son chiare e belle. O qual letizia fia per gli alti monti, Se a'Fauni mai tra le spelonche e i boschi

Arriva il grido di si fatti onori! Usciran de suoi nidi ombrofi e foschi Le vaghe ninfe, e per le rive e i fonti Spargeran di sue man' divini odori. In tutti i tronchi, in tutte l'erbe e i fiori Scriveran gli atti e l'opre alte e leggiadre. Che'l faran vivo oltra mille anni in terra: E se in antiveder l'occhio non erra. Tosto fia lieta quest'antica madre D' un tal marito, e padre, Più che Roma non fu de buoni Augusti: Che'l ciel non è mai tardo a' preghi giusti. Benigni Fati, ch'a sì lieto fine Scorgete il mondo e i miseri mortali, E gli degnate di più ricco stame; Se mitigar cercate i nostri mali, E risaldar li danni e le ruine. Acciocche più ciascun vi pregi ed ame; Fate, prego, che'l cielo a se non chiame (Fin che Natura sia già vinta e stanca) Questo ch'è di virtù qui solo esempio: Ma di sue lodi in terra un sacro tempio Lasce poi ne l'età matura e bianca: Che se la carne manca. Rimanga il nome. E così detto, tacque, E lieve e presto si gittò ne l'acque. Su l'onde salse, fra beati scogli

Rime Sanaz.

## 114 Ř 1 m z

Andrai, Canzon; che'l tuo Signore e me Ivi del nostro ben pensoso siede. Bacia la terra, e l'uno e l'altro piede; E vergognosa escusa il gran desso Che m'ha spronato; ond'io Di dimostrar il cor ardo e sfavillo Al mio gran Scipione, al mio Cammillo.

\*(a)

Uest' anima real che di valore,
Caracciol mio, l' età nostra riveste,
Volgendo gli occhi a l'alte mie tempeste,
Fe' forza a morte, e tenne ia vita il core;

Tal che pensando ai rai del suo splendore, Ai modi santi, a l'opre alte e modelte, Non trovo a' miei desir'voci si preste, Che possan per lodarla uscir di fore.

Però spesso m'agghiaccio al primo assatto, E, come vedi, tremo e'mpallidisco, E la penna e la man si sa di smalto:

O se talora a 'ncominciar m' arrisco,

Vedendo sue virtù poggiar tant' alto,

Uomo nol pollo dir, Dio non ardisco.

Andate, o Dive, al ciel con chiara famo Di questo almo mio cigno il nome altero Lo qual col petto casto e si sincero L vostri sacri fonti onora ed ama.

- Già gran tempo il mio cor sospira e brama:

  Lasciar quest' atro e torbido pensiero,

  E gir con lui per più dritto sentiero

  Là dove Apollo ancor l'aspetta e chiama.
- O felice quel di, che'l grave giogo Senta far leve, e mitigato in parte Veggia il mio ardente ed invisibil fuogo;
- E eon più colto stil, giudicio ed arte Federigo lodando in ogni luogo, Lasci eterno il bel nome in mille carre.

**~**}

### SONETTO.

Affo, che ripensando al tempo breve i questa vita languida e mortale, come con suoi colpi ognora affale a morte quei che meno affalir deve;

ento quasi al sol tepida neve;
le speme alcuna a consolar mi vale;
h'essendo in fin qui stato a spiegar l'ale,
volo omai per me sia tardo e greve.

s'io piango e mi lamento spesso ii Fortuna, d'Amore e di madonna; son ho ragion, se non contra me stesso:

a guisa d'uom che vaneggiando affonna, il pasco d'ombre, ed ho la morte appresso; le penso ch'ho a lassar la fragil gonna.

- Planges la Terra, e con sospiri al ciclo Gli occhi alsando gridava: o sommo Giare Se tutto il tuo poter, tutte tue prove Chinder ti piacque in un al nobil velo:
- A che cerchi movendo or caldo or gielo
  Da me partirle, e dimoltrarle altrove?
  Qual'ira, Signor mio, nel cor ti piove,
  Ch'hai già polto in oblio l'antico zelo?
- Se per ornar la tua ftellata corte, Voglia ti spinge a non curar miei danni; Ch' amando se, poco d'altrui fi dole;
- Quando fia che viren mi venge in sorte, Vedendofi spogliar pur nanzi gli anni, E lasciar circa me senza il mio sole?

Clost dunque va il mondo, o fere stelle?

Cost giustizia il ciel governa e regge?

Queste 'l decreto de l' immota legge?

Queste son l'influenzie eterne e beile?

L'anime ch'a virtù son più ribelle,
Fortuna esalta ognor tra le sue gregge;
E quelle per che'l vizio si corregge,
Suggette espone a venti ed a procelle.

Or non devria la rara alma beltade, Li divini costumi, e'l sacro ingegno Alzar costei sovr' ogni umana sorte?

Destino il vieta; e su, perverso indegno Mondo, il consenti. Ahi cieca nostra erade! Ahi menti de' mortali oblique e sorre!

Na nova angioletta a'giorni nestri Nel viver basso apparve altera e schiva; E così bella poi, lucente e viva Tornò volando a li superni chiostri.

Felice ciel, tu chiaro or ti dimostri Del lume onde la terra è scura e priva: Spirti ben nati, e voi l'alma mia Diva Lieti vedete ognor con gli occhi vostri.

Ma tu ben puoi dolerti, o cieco mondo: Tua gloria è spenta; il tuo valore è morto; Tua divina eccellenzia è gita al fondo.

Un sol rimedio veggio al viver corto:

Che avendo a navigar mar sì profondo.

Uom raccolga la vela, e mora in porto.

- L'Alma mia fiamma, oltra le belle bella, Ne l'età sua più verde e più fiorita, E', per quel ch' io ne speri, al ciel salita Tutta accesa de raggi di sua stella.
- A Dio diletta, obbediente ancella, Nanzi tempo chiamata a l'altra vita: Poi da questa miseria sei partita, Ver me ti mostra in atto, od in favella.
- Deh porgi mano a l'affannato ingegno, Gridando: sta su, misero: che sai? O usato di mia vita sostegno.
- E non tardar: ch'egli è ben tempo amai, Tanto più, quanto son men verde legno, Di poner fine a gl'infiniti guai.

O Vita, vita no, ma vivo affanno, Nave di vetro in mar di cieco errore, Sotto pioggia di pianto e di dolore, Che sempre cresce con vergogna e danao:

Le tue false promesse, e'i vero inganno M'an privo sì d'ogni speranza il core; Ch'io porto invidia a quei che son già fare, Ed ho pietà de gli altri che verranno.

Quando vid' io mai di sereno o lieto?

Quando passò quest' alma ora tranquilla?

Quando il mio cor fu libero o quieto?

Quando sentii mai scema una favilla

De l'incendio'nfelice ov'io m'acqueto,
Per più non ritentar Cariddi e Scilla?

# trimbia abduub daabdaabdaabdaabdaab daab abab

### SONETTO.

Ual fallo, Signor mio, qual grave offesa Pensar sepp' io giammai? che pur sì forte Odiata aver prigion dovessi o morte, Ove gridar non valse, o far disesa?

Di tre sorelle sola io son discesa

Per quel ch'io veggia a le tartaree porte:

E l'akre in paradiso e'n lieta sorte

Si stanno, ove non è mia voce intesa.

Ahi fortuna nemica, ahi fera stella!

I' perchè qui tra volti oscuri e tristi,

E lor fra gente sì leggiadra e bella?

Ma tu ch' a tanto mal la via m' aprilti, Pol che salvar ti piacque e quelta e quella. Per qual cagion me sola a morte offiili?

T Ra freddi monti, e luoghi alpestri e feri, Ov'a pena mai caldo il sol pervenne, Mi giunse Amor, non con l'usate penne, Per colmarmi d'affanni é di pensieri.

Ivi coi messi suoi pronti e leggieri

Del disarmato cor vittoria ottenne;

E con speranza in pene mi mantenne,

Scorgendo i piè per mille aspri sentieri.

Al fin, poi ch'ebbe vinta e presa l'alma,

Battendo l'ali, alzoffi al ciel volando,

E lasciò me con sì gravosa salma;

Ond' io con voce fioca allor gridando,
Diffi: o ben guadagnata, o giusta palma,
Vincer uom che si sida, lusingando!

Un bel lucido puro, e freddo oggetto un momento il sol tal forza prende, he'n viva fiamma il suo gran lume accende, di scintille s'arma'l viso e'l petto.

maraviglioso e strano essetto

te, specchio gentil, si vede e'ntende;
er rinforzar suoi raggi a te s'estende
più chiaro pianeta, e'l più persetto.

e s'infoca avviva alluma avvampa hi il mar l'aer la terra illustrar suole, tien del ciel la più lucente lampa.

miri in te chi sfavillar non vuole: he gran miracol fia, s'uom mai ne scampa, chi non scalderà, chi scalda il sole?

CAra fida amorosa alma quiete,
Onde i miei duri affanni aspettan pace,
E questo mio sperar dubbio fallace
Racquista voglie desiose e liete;

Per te, ben sai, che'n questa chiusa rete
Tanto'l languir è'l sospirar mi piace;
Ch' ognor divento nel mio mal più andace,
E più d'obblio mi colmo in mezzo Lett-

Lasso, sia mai, che dopo tante pene L'anima stanca riposar si possa In te, dove a tutt'ore a pianger viene?

O se pur la mia vita in tutto è scoffa

De la speranza di cotanto bene;

Ch'un freddo marmo almen chiuda quest'ossa?

CANZONE

N quel ben nato avventuroso giorno
Ch' Amore a gli occhi miei si vago apparse,
E di novella fiamma il mio cor arse,
Vidi ir per terra (o chi mel' crede?) un sole,
E co' bei piedi ornarla d' ogn' intorno
(Fortunato soggiorno)
Di pallidette e candide viole.
Ond' io ch' udiva il suon de le parole,
E vedea'l raro portamento adorno:
L'odor seguendo e la bell' aria e'l nome,
Sentii legarmi da le sparte chiome.



Ahi stolta voglia errante, Un che mi strugge, un che m'uccide adoro! Rime Sana:

### CANZONE.

Ben credev'io che nel tuo regno, Amore,
Fossin frodi ed inganni;
Ma non tanti tormenti e sì diversi.
Or veggio un carcer pien di cieco orrore,
Di sospiri e d'affanni:
Che maledico il di che gli occhi apersi.
Misero, a che t'offersi
Senza conoscer pria tua mente cruda,
L'alma semplice e nuda?

in fines'ella di su'albergo uscita; Sello era il morire in lieta vita. mai che dentro a due begli occhi fayille ardenti, Pilipi e laccinoli fusfin teli? fate avvica che l'arco scocchi, Meci dolenti, vedi cattivi al varco prefi. Liche male inteli L che la mente peregrina e vaga, del suo mai presaga, ava al cor che palpitava forte, ado: ecco il tremor di nostra morte. neraviglia ebb'io, quando in un punto ma confusa e calda ii senza vedere altro sembianțe! l colpo mortal passato, e giunto la più intera e salda e del cor, difesa d'un diamante. stolta voglia errante! cho mi strugge, un che m'uccide adoro, r lui vivo e moro: pur dal cieco e folle desir mio, da l'ingordo mondo è fatto Dio. regio, qual onor, qual tanta gloria prona a far tue prove con tuoi par', ma contra nompur mortale?

Qual palma o spoglie avrai di tal vittoria Ouali inudite e nuove Lodi? qual carro aurato e trionfale? Or t'innalza su le ale. E scrolla l'arco, e tienti assai più caro: Che sei famoso e chiaro Per aver vinta sì leggiadra impresa, Spirito inerme senza far difesa.

È perchè ancora lamentar conviemmi De la mia cruda donna. Che di tanti pensier'il petto m'empis: Dico che 'l dì che tal percossa diemmi, Che mi passò la gonna Insino al cor con piaghe acerbe ed emp Tal che pria queste tempie Imbiancheranno, ch'io saldar le senta; A pena fu contenta,

Ch' io respirassi al colpo del suo dardo; Ma fuggì presta più che tigre o pardo. Da quel di in qua per selve e per campage

Magro e pallido in vista

Son gito, morte o libertà bramando. Ma perchè dopo il danno in van si pias Acqueto l'alma trista,

Che dì e notte va sempre sospirando; Ma non sì, che pensando

Non torni a' suoi dolori alcuna volta.

Così di pene involta Convien ch' odii la vita, e si distempre: Che via meglio è'l morir, che pianger sempre. Quante fiate, lasso, in questo stato Al mio fiero destino Ho dato biasmo, ed a le crude stelle! Ma che colpa è del cielo, o del mio fato, O del voler divino, Se voi, occhi mortai, miraste quelle Forme celesti e belle? E'I cor già vago di sua morte, corse Al foco, ove ora in forse Sta di sua vita, e di peggiore ha tema: Che più pena è'ltardar, che l'ora estrema. Canzon, se in alcun bosco Ti fermi, del mio mal non far parola; Ma peregrina e sola, Come dolente e disperata andrai; E per cammin nessun saluterai.

Dolce amaro, pietoso irato sdegno, Pien di strana inessabil leggiadria, Che'n caldo ardor di fredda gelosia Mi stringi, e forzi Amor nel proprio regne;

Tu le mie tempie ornasti, ahi siero pegno, Crudel membranza in sì lontana via! Di quelle orride punte che ser pria Diadema al vincitor del sacro legno.

Lasso, questo è'l ristoro de' miei danni? E'l pieno guidardon de' miei martiri? Questa è la fede dopo tanti inganni?

Spento foss'io, se non da'miei prim'anni, Almen dal cominciar di tai sospiri: Che ben finisce chi non prova affanni. 

### SONETTO.

- Gelofia, d'amanti orribil freno, Che in un punto mi volgi, e tien'sì forte; O sorella de l'empia amara morte, Che con tua vista turbi il ciel sereno;
- O serpente nascolto in dolce seno
  Di lieti fior', che mie speranze hai morte;
  Tra prosperi successi avversa sorte;
  Tra soavi vivande aspro veneno;
- Da qual valle infernal nel mondo uscisti, O crudel mostro, o peste de' mortali, Che fai li giorni miei sì oscuri e tristi?
- Tornati giù, non raddoppiar miei mali; Infelice paura, a che venisti? Or non bastava Amor con li suoi strali?

DAI breve canto ti riposa, o Lira,
Non stanca, ma sdegnosa al cominciare
Poi quella ch' io sperava in ciel locare,
Ad altra parte indegnamente aspira.

Sperava Italia bella, quanto gira

De l'Alpe il lembo, e quanto cinge il m

Empirne tutta; e'l bel nome esaltare

A tempo e loco, ove più 'l cor sospir

Che fosse poi mille e mill'anni in terra Veduta viva, e disegnata a nome Quella per cui pietà le man' mi serra.

Però sudar convien sott'altre some,
Altro premio sperar per altra guerra,
E cantar d'altro volto e d'altre chiom

AL corso antico, a la tua sacra impresa, . Al vero onore, a la famosa palma Ritorna or, mal guidata infelice alma: Che nulla sente chi non sente offesa.

D'un altro amor, d'un più bel foco accesa Potrai ben tu con la mortal tua salma Levarti a speme più leggiadra ed alma, Per far qui contra morte ogni difesa.

Trove più dolce e più canora tromba Quella che'l mio morir dì e notte brama, Poi che nei detti miei poco rimbomba;

O se di sua beltà gloria non ama, Lasce qui chiuso in tenebrosa tomba Il suo bel viso il nome e la sua fama.

Le tue vittoriose e sacre Rote Serba, fignor mio caro, intere e salde: E mostra omai tue forze invitte e balde Al fier ch'or ti minaccia, or ti percote.

Già le frodi amorose a te son note, E le vane speranze or fredde or calde; Nè per molto che'l cor s' agghiacci o scalde, Lasci le tue celesti e rare dote.

Ma perchè suol con dolce e bel principio Quel disleale usar su'ingegno ed arte; Libero almen resisti, e non mancipio:

Che s'or t'è gloria sol con Febo e Marte; Qual ti fia con Diana vincer Scipio, E far chiaro il tuo nome in mille carte apides abdresh dresh dresh dresh dresh dresh dresh dresh dr

#### SONETTO.

Fuggi, spirto gentil, fuggi lo strazio,
E l'iniqua prigione, e'l fiero ardore;
E fa ch'omai conosca il tuo valore
Colui che del tuo mal non è ancor sazio.

Or ti bisogna aitar, che hai modo e spazio Da prender l'arme, e farti un bello onore: Che le Rote stan ferme in suo vigore; Di che tua virtù sola e'l ciel ringrazio.

Anzi se mai di te ti calse o cale,

Due altre su n'aggiungi a le due prime,

Per farne un carro aurato e trionfale.

O lieto, o grande il dì, che'n sì sublime Luogo i'te veggia, e teco aprendo l'ale, T'innalzi infino al ciel con le mie rime!



Ue peregrine qui dal paradiso Novamente discese altere e sole Con voce, qual nel cielo udir fi suol Mi furo intorno, e con un casto risc

Tal ch' io, ch' era con l'alma attento e A gli atti onesti, al suon de le paro Stava com' uom che ferma gli occhj al s E riguardar nol può, nè move il vis

Senno beltà valor la terra mai Simil non vide; nè sì dolci accenti Sonaro in detti sì leggiadri e gai.

Onde se i miei gravosi aspri tormenti Ebber breve conforto, or che farai Tu, signor mio, che ognor le vedi e s



D'ere stelle, omai datemi pace! E ta Kortuna, muta il crudo stile; Rendelemi ai pastori ed alle selve:

Rine Sanaz.

# SESTINA.

Pente eran nel mio cor l'antiche fiamme,
E da sì lunga e sì continua guerra
Dal mio nemico omai sperava pace;
Quando a l'uscir de le dilette selve,
Mi sentii ritener da un forte laccio
Per cui cangiar conviemmi e vita e stile.
Lingua non porria mai narrar nè stile,
Quante spine pungenti e quante siamme
Eran d'intorno al periglioso laccio;
Ond'io scorgendo i segni d'altra guerra,
Pensai di rimboscarmi a le mie selve,
Tosto che disperai d'impetrar pace.

O fere stelle, omai datemi pace; E tu. Fortuna, muta il crudo stile: Rendetemi a' pastori ed a le selve. Al cantar primo, a quelle usate fiamme: Ch' io non son forte a sostener la guerra, Ch' Amor mi fa col suo spietato laccio. Non per viver, fignor, fuor del tuo laccio, Ma per menar queste poch'ore in pace, Prego men dura sia la indegna guerra; Ch'io tornar possa al mio rustico stile, Ed acquetar le ardenti occulte fiamme, Che ne città piacer mi fan ne selve. Tempo fu ch' io cantai per poggi e selve, E cantando portai nascoso il laccio: Poi piacque al ciel sottrarmi a quelle fiamme Ed a' caldi sospir' prometter pace. Allor m'accinsi ad un più raro stile, Non credendo giammai più sentir guerra. Or veggio, lasso, che di guerra in guerra Mi strazia amor, benchè per altre selve, E seguir mi fa pur l'antico stile, Tal ch' i' non spero uscir de l' empio laccio, Nè trovar a' miei dì tranquilla pace; Ma finir la mia vita in queste fiamme. Nuovo amor, nuove fiamme, e nuova guer. Sento, da pace escluso e da le selve. E nuovo laccio ordir con nuovo stile.

p dansp dansp dansp dansp dansp dansp dansp dansp

#### SONETTO.

Ceo ch'un'altra volta, o piagge apriche, Idrete il pianto e i gravi miei lamenti: Idrete, selve, i dolorofi accenti, l'1 trifto suon de le querele antiche:

ai tu, mar, l'usate mie fatiche; li pesci al mio lagnar staranno intenti: taran pietose a'miei sospiri ardenti Juest'aure, che mi fur gran tempo amiche.

e di vero amor qualche scintilla

/ive fra questi sassi, avran mercede

Del cor che desiando arde e sfavilla.

, lasso, a me che val, se già nol crede Quella ch'i'sol vorrei ver me tranquilla, Nè le lacrime mie m'acquistan sede?

OR avess'io tutt'al mio petto infissa La vertù ch' Elicona inspirar suole; Ch' io potessi con dolci alte parole Mostrar al mondo questa mia Medusa.

Del tempo andato, o pastoral mia musa, E del tuo rozzo stil so che ti duole: Che se'l ciel ti scopriva un sì bel sole, Non saresti or di fama in tutto esclusa.

Ma grazia a lui ch'a questa età più ferma Ti riserbò, per farti in più felice E più bel soco empir gli ultimi giorni.

Dunque rinascerai nova fenice.

Così mel giura Amor, così m'afferma

Quella che vuol che a sospirar ritorni.

- Uante grazie vi rendo, amiche stelle, Che'l nascer mio serbaste in questa etate Per farmi contemplar tanta beltate, Tante virtù sì rare adorne e belle!
- Quante ne rendo a voi, sacre sorelle, Che l'basso stil con rime alte ed ornate Sospingeste a lodar l'alma onestate, Di cui pur converrà ch'altri favelle!
- Quante grazie a quegli occhi che mirando Crian parole in me si vaghe e pronte, Ch'ogni anima gentil le affetta e brama!
- Quante a quella serena e lieta fronte, Che'l mio debile ingegno sollevando Costrinse a desiar perpetua fama!

CAgion sì giusta mai Creta non ebbe Per Giove, o per Giunon di gloriarsi; Nè per Diana o Febo d'esaltarsi Ortigia allor, che più pregiar si debbe;

Quanto Napol mia bella oggi potrebbe
Per te, signor mio caro, al ciel levarsi;
E con vivace sama eterna sarsi
Per questa altra mia Dea che in ella crebbe.

O fortunato nido, o sacro ospizio, Ov'al ciel per sostegno poner piacque Del fragil viver mio doppia colonna!

Benedetta in te sia la terra e l'acque:
Benedette le stelle ond'ebbe inizio
Il mio signor d'ornarti, e la mia donna.

#### CANZONE

Quando i vostri begli occhi un caro velo Ombrando copre semplicetto e bianco, D'una gelata siamma il cor s'alluma, Madonna; e le midolle un caldo gelo Trascorre sì, ch'a poco a poco io manco, E l'alma per diletto si consuma.

Così morendo vivo; e con quell'arme Che m'uccidete, voi potete aitarme.

Rime Sanaz.

Aghi soavi alteri onesti e cari
Occhi del viver mio cagione e scorte,
Se'l ciel qui vi creò con lieta sorte
Per far i giorni miei sereni e chiari;

Dunque il bel velo, e quei leggiadri e rai Cspelli a studio sparsi per mia morte, Con le man' ne' miei danni sempre accom, Perchè mi son di voi sì spesso avari?

Se quest'offesa non tardasse in parte. La debil penna e l'affannato ingegno, Sareste forse ornati in molte carte.

Che benchè i'sia di tanta altezza indegno, D' amor sospinto pur potrei senz'arte Lassar di voi qua giù non leggier pegno.

CAndida e bella man, che sì sovente Fra'bei lumi leggiadri ti attraversi, E lagrime dai miei sì spesso versi, Che rinfrescar devrian la piaga ardente;

Già ti vid' io passar soavemente

Il dì che la tua luce non soffersi

A ragunar i be'capei dispersi,

Che mi stan sì scolpiti or ne la mente.

Ma chi potea pensar d'un netto avorio Veder foco uscir mai tanto vivace? O chi fu ver presago di sua morte?

Mano, sola cagion per ch'io mi glotio

Del viver mio così penoso e forte,

Quando averò mai teco io qualche pace?

K 1



E sei pur quella luna Ch Endimina sognando se contento. Rime Sanar

# CANZONE.

OR son pur solo, e non è chi m' ascolti Altro che sassi, e queste querce amiche, Ed io, se di me stesso oso sidarme.

O secretari di mie pene antiche,
A cui son noti i miei pensieri occolti,
Potrò fra voi sicuro or lamentarme?
Poi che non trovo altr'arme
Contra ai colpi d'Amor che preme e sforza

Questa frale mia scorza A soffrir più ch' uom mai soffrisse in terra; Tal che, se l'aspra guerra Pietà non tempra, il sol morir m'è gioja: Che a chi mal vive, il viver troppo è noja. ereo le fiere e gli amorofi augelli, E i pesci d'esto ameno e chiaro gorgo Il sonno acqueta e l'aria e i venti e l'acque ; Sola tu, luna, vegli: e ben mi accorgo-Che ver me drizi gli ocehi onesti e belli; Ne mai la luce tua com or mi piacque. Tu sai ben quanto tacque La lingua mia, e quanto in se ritenne Dal di che ad arder venne L'anima serva in questo carcer fosco. Or che'l mio mal conosco: Che'l desir via più cresce, e mancan gli anni; Comincio teco a ricontar miei danni. ante fiate questi tempi a dietro, se ben or del passato ti rimembra, Di mezza notte mi vedesti ir solo! l pena allor traea l'afflitte membra 'er fuggir un pensier nojoso e tetro he fea star l'alma per levarsi a volo: per temprar mio duolo, edendo che'l tacer giovasse assai, un t'apersi i miei guai:

Ma se'l tuo cuor sentì mai fiamma alcuni, E sei pur quella luna Ch' Endimion sognando fe' contento; Conoscer mi potesti al gir sì lento. Che potea far, se d'ogni speme in bando, E dal dolor mi vedea preso e vinto, E'l sonno era nemico a gli occhi miei? Talor in queste selve risospinto Scrivea di tronco in tronco sospirando De la mia donna il nome: e ben vorrei · Che fusse or noto a lei: Forse quel core adamantino e fiero, Non refistendo al vero. A pietà si movesse di mia sorte, E mi togliesse a morte: Che sol'ella il può far con sue parole; E'n tanta pioggia mi mostrasse il sole. Tal guida fummi il mio cieco desio, Ch'al labirinto, il qual seguendo fuggo, Mi chiuse; onde non esco omai per tempo Nè questo incarco, sotto'l qual mi struggo, Mi parrebbe sì grave al creder mio, Se guidardon sperasse in alcun tempo. Ma perch' ognor m'attempo, E quella dolce mia nemica acerba Di dì in dì più superba Ver me si mostra, e non veggio altro scampo

Corro senz'arme al campo Per far, lasso, di me l'ultima prova: Che bel fin è morir com' uom fi trova. Che spero io più, se non di pianto in pianto Varcar mai sempre, e d'uno in altro strazio? Sì mi governa Amor, fortuna e'l cielo. E bench'io non sia mai di pianger sazio, Pur mi rileva lo sfogare alquanto, Perch'in silenzio sol non cangi il pelo. Scusar non posso il velo, E la man bianca, e i be'capei che spesso Mi fanno odiar me stesso, Quando tra'l volto inordinati e sparsi Mi sono invidi e scarsi Di que' begli occhj, ov'io mirando fiso, Sento qual sia'l piacer del paradiso. Lasso, chi porria mai ridire a pieno Quel che questa affannata infelice alma Notte e di prova al foco ov'ella è d'esca? La vita a lei nojosa e grave salma Non può per tanti affanni venir meno; Ma più s'indura, perchè'l duol più cresca. Nè par che vi rincresca, Invide stelle; anzi'l mio mal vi pasce: Che s' a le prime fasce Chiuso avess' io quest' occhi, era assai meglio. Andar fanciul, che veglio:

Che desiar non dee più lunga etade
Chi può gioven morire in libertade.
Canzon, se tua ventura
Ti guidasse dinanzi a la mia donna,
Gittati a la sua gonna
Con riverenza, ed umilmente piagni
Tanto, che 'l lembo bagni:
Che s' ogni selva del mio duol s'attrista,
Che devrà far chi par sì umana in vista?



RIpensando al soave onesto sguardo, Al rider vago, al parlar dolce umile, Al divin portamento, a quel gentile Spirto che'l ciel mi se'veder sì tardo;

Sento la piaga ond'io gioisco ed ardo
Versar foco sì dolce e sì sottile,
Ch'ogni altra vita, ogni piacer m'è vile,
E sol d'uscir di pena oggi mi guardo.

Ma quel che'l mio desir più desta ognora, E' la man bella e bianca che da presso Il marmo avanza, e i gigli discolora:

Man, che sola obbliar mi fai me stesso; Che fosti a'preghi miei sì amica allora; Perchè non ti poss'io veder più spesso? <del>ၛ</del>ոտի գումի վատի վատի վատի վատի վատի <del>վատի վատի վա</del>տի <del>վա</del>

#### SONETTO.

Man leggiadra, o terso avorio bianos,
O latte o perle o pura e calda neve,
Dolce onorata man, man, che sì leve
Mi rendi il peso ond'io mai non mi stanco;

Se d'ardenti sospir'ti calse unquanco; Se soccorso a chi muor prestar si deve; Porgi a l'alma affannata qualche breve Conforto, a cui fortuna e'l ciel vien manco.

Sai ben che 'n quel mio fido alto soggiorno Tu fosti il guidardon di tanti affanni; Per ch' a te spesso col pensier ritorno.

Da te venne il ristoro de' miei danni: Onde, s'io vivo, il loco il mese e'l giorno Farò nomar per te mille e mill'anni.

# SESTINA.

Sola Angioletta starsi in trecce a l'ombra, In trecce d'oro, e di più rai che'l sole, Per mia rara ventura vidi un glorno; E col bel viso e con la bianca mano Far liete l'erbe e i fior'd'un verde colle, Che per lei fia lodato in ciascun tempo. Lasso, vedrò io mai venire il tempo Ch'ella a seder m'invite a la bell'ombra. E mi ritenga in quel beato colle Dal sorger primo al dipartir del sole, Sovente la gentil candida mano Ver me porgendo, come fe quel giorno? Quand' io ripenso al benedetto giorno Che nel mio cor rinova il dolce tempo, Sospiro il don de l'odorata mano, Ch' Amor mi fece; e dico: ov'è quell' ombra? Ecco che già con Libra alberga il sole: Perchè non la vegg' io nel ricco colle?

O qual grazia sentii sopra al tuo colle,
Patria mia bella, in te mirando il giorne
Che meco avea con l'un l'altro mio sole
Poi carco di pensier', quel breve tempo
Rivolgendo fra me, mi parse un'ombra:
Che non vedea la desiata mano.

Non vide 'l mondo sì leggiadra mano,
Nè coprì'l ciel mai sì felice colle.
Ei sel sa, sallo Amor, sallo ancor l'ombre
Che nel mio cor verdeggia notte e giorne
L'ombra, che sopra al Pò sì lungo temp
Pianse Fetonte, e'l ruinar del sole.

Ben credo ch' ancor tu sospiri, o sole,
Pensando a la divina ignuda mano:
Che se ben ti rimembra di quel tempo,
Ti rincrescea lassar l'amato colle:
Al fin costretto di portarne il giorno,
Pien d'ira il nostro ciel copristi d'ombr
Tal ombra giù facea de'rami il sole

Il giorno che'l mio cor beasti, o mano, Qual mai colle non vide in alcun temp

Te, pensiet' miei vaghi, ai dolci rami, Ov' Amor invescò la vostra amica Anima, che piangendo or s'affatica, Nè par ch'altro che voi sospiri e brami.

Non v' appressate, ancor ch'ella vi chiami: Andate tanto sol, che vi ridica Dove lasciò la libertà mia antica, E con qual esca è presa, e con qual'ami.

Ritornate a me poi leggieri a volo;

O se Amor vi ritien, fate ch'io'l senta;

Voi vedete al partir com'io son solo.

E se l'alma in martir vive contenta, Ridite a lei che me qui strugge 'l duolo; E non so se di ciò m'allegri o penta;

CAri scogli, dilette e fide arene, Che i miei duri lamenti udir solete; Antri, che notte e di mi rispondete, Quando de l'arder mio pietà vi viene:

Folti boschetti, dolci valli amene,
Fresche erbe, lieti fiori, ombre segrete:
Strade, sol per mio ben riposte e quete,
D'amorosi sospir'già calde e piene:

- O solitarj colli, o verde riva, Stanchi pur di veder gli affanni miei, Quando fia mai che riposato io viva?
- O per tal grazia un di veggia colei
  Di cui vuol sempre Amor ch' io parli e scrivi
  Fermarsi al pianger mio quant' io vorrei?

Alto e nobil pensiet che si sovente
A me stesso mi fura, e'n ciel mi mena,
M'avea tolto dal mondo e da la gente,
E lontanato già d'ogni mia pena;

Quando quella mia luce alma serena Folgorando d'un foco onesto ardente, Subito quasi un sol mi fu presente; Tal che agghiacciar sentii ciascuna vena.

O dolce assalto, o utile paura,
O inganno felice, in cui m'offerse
Amor quanto può'ngegno arte e natura!

Ma, lasso, perchè il cor, quando s'aperse, Non ne cacciò questa atra nebbia oscura, E ricovrò le sue virtù disperse?

Si' dolcemente col mirar m'ancide Questo mio nuovo e raro basilisco; Ch' a guardarlo ne gli occhi allor m'arr. Quando di morte più par che mi assid

Nè trovo chi si ben mi indrizze o guid Per questo labirinto in ch' io languisco Come i bei lumi, onde a tutt' or nud L'alma che del suo mal piangendo rid

Ma chi pensò che d'un medesmo fonte Uscir potessen sì contrarj effetti? E son cose a vedere aperte e conte.

Tante grazie del ciel, tanti diletti Occhio non scorse mai sotto una fron Nè tanti lagrimosi e mesti oggetti.

MIrate, donne mie, l'alma dolcezza
Che tien ne gli occhi questa mia Medusa:
Mirate ove mirando e si confusa
La mente mia, ch'ogni altro ben disprezza.

Mirate quella angelica bellezza In mezzo Lete per mia morte infusa: Mirate il petto ov'è riposta e chiusa Ogni rara eccellenza, ed ogni altezza,

Ma state accorte che nel primo assalto Non vi trassorme, come il giorno ch'io Trassigurar sentimmi in duro smalto.

Ond' or ringrazio Amore e'l desir mio, Che mi costrinse a sospirar tant' alto, Ch' i' posi il mondo e me stesso in obblio.

Rime Sanaz.

4.00

### SONETTO:

Parrà miracol, donna, a l'altra el Questo ch'or veggio e scrivo, e'l mone Che'n nessun tempo il ciel tanta Mostrò, quanta in voi sola oggi si

Nè petto ove virtù con onestate Trovasser mai sì gloriosa sede; Nè cor mai sì nemico di pietate, Che prestasse a' sospir sì poca fede

Ma chi saprà con quante pene io vil Potrà ben dir, pensando a la mi Qual fu colei, se questi arse sì fo

Altri forse esaltando la mia sorte Giudicherà con gli occhi in terra Quant'io vidi eller vero, e quant

SE per farmi lasciar la bella impresa Mi mostrate, madonna, orgoglio ed ira, Celando il volto, ove il mio cor sospira, Già ripensando ne l'antica offesa;

Effer non può giammai: che l'alma accesa În voi trova conforto e'n voi respira. Se chi devrebbe aitarmi in me s'adira, Chi mai prenderà l'arme a mia difesa?

Dunque quanto più voi con cruccio e sdegno Scacciar cercate Amor, più forte rugge Dentr'al mio petto: o mio supplizio indegno!

E dice: non sperar, s'ora ti strugge La tua nemica, ch'io lasci il mio regno; Non se mille fiate il di ti fugge.

# <del>da ap da up da u</del>p

# SONETTO.

SE mai morte ad alcun fu dolce o cara, L'alma infelice il prova in questo stato: La qual piangendo il suo tempo passato, Si trova in vita più ch'assenzio amara.

Quella che'l secol nostro orna e rischiara, A cui le stelle, Amor, Fortuna e'l Fato Diedero in sorte questo sconsolato, Fa la mia pena al mondo e nova e rara.

Così morte bramando io mi consumo; E'n su le nubi, ov'io mi volga intorno, Veggio far mie speranze or ombra or fumo.

Così ad ognor farfalla al foco torno:
Così fenice al sole il nido allumo:
E moro e nasco mille volte il giorno.

# CANZONE.

 ${f A}$ Mor, tu vuoi ch'io dica Quel ch'io tacer vorrei; Nè par che 'n tanto error vergogna euri. Dirò con gran fatica Gli affanni e i dolor' miei: Non perchè speri dir quanto sian duri; Ma, se tu m'assicuri Di tue percosse acerbe, Vo' che mi veda e senta Quella ehe mi tormenta, Quasi un languido cigno su per l'erbe; Ch' allor che morte il preme, Gitta le voci estreme. Ben mi credeva, lasso, Che'l mio cantare un tempo Grato fosse a l'orecchie alpestre e crude; Che non è sterpo o sasso, Ch' almen tardi o per tempo

Vedendo le mie piaghe aperte e nude,
E ciò che l'alma chiude,
A pietà non si muova
Del mio doglioso stato:
Ahi sorte, ahi crudel fato!
Ed a costei perchè'l mio pianger giova?
Perchè mi giunge affanno,
Se'l mio morir l'è danno?
Ver è ch'io piansi sempre
Con lagrimoso stile

er è ch'io piansi sempre
Con lagrimoso stile
De' miei gravi martir' la lunga guerra:
Ma con soavi tempre
Il bel nome gentile
Cantando ancor speraya alzar di terra.
Che, s'un marmo poi serra
La carne ignuda e frale;
Almen di tanta gloria
Qualche rara memoria
Qui rimanesse eterna ed immortale.
Or poi ch'a lei non piace,
La mia lira si tace.

Taccion le dolci rime,

E quei pietosi accenti
Che rilevar solean mie pene in parte.
Che se non è chi stime
Queste voci dolenzi,
Nè chi gradisca il suon di tante carte;

A che l'ingegno e l'arte Perder, sempre piangendo Dietro a chi non m'ascolta, S'è senno alcuna volta, Per non nojar altrui soffrir tacendo? Che per gridar più forte, Non fi fugge la morte. Alma, riprendi ardire, E dal continuo pianto Ti leva al ciel, che già t'affretta e chiama. Rifrena il gran desire; E con più altero canto Ti sforza d'acquistare eterna fama. Che chi di venir brama In qualche chiaro grido; Non sol per mirar fiso Ne gli atti d' un bel viso 'Si puote a volo alzar dal proprio nido. Drizza le voglie accese A più lodate imprese. Non sa la turba sciocca Dei miseri mortali Qual pregio è rimaner dopo mill'anni. Così la morte scocca I velenosi strali. Ed in un punto sgombra i vani affanni. Ma chi pensa a'suoi danni,

Potrà ben veder come
Poca polvere ed ossa
In una brieve fossa
Si chiuderanno, e fia sepolto il no
Però mentr'ella è viva,
Trove di se chi scriva.

Quanto vedi, Canzon, col tempo m
E li trionsi e i regni;
Altro ch'i sacri ingegni.



CErcate, o Muse, un più lodato ingegno Che con più dolce stil lodi costei, Che'l suon de' bassi e siochi accenti miei Più non ascolta, e'l mio dir prende a sdegno.

Lasso, ben conosco io mio stato indegno, Ch'alzar non si può già quant'io vorrei: Ma spesso un cor devoto a gli alti Dei Impetra grazia nel celeste regno.

Questa speranza mi levò tant'alto, Ch' io presi ardir di gire al ciel senz'ale: Or m'abbandona; ed io rimango in terra.

Misero, a che non caddi al primo affalto? Ch' ad uom ch'è 'nfermo, e contrastar non vale, Meglio è'l morir, che 'l viver sempre in guerra.

Uella ch'a l' umil suon di Sorga nacque Ed or sì chiara qui fra noi rimbomba, Levata a volo a guisa di colomba, Sol per colui a cui tant' ella piacque;

Quantunque in vile albergo occulta giacque

E stiasi or chiusa in una oscura tomba:

Pur vive per virtù di quella tromba

Che per tal grazia al suo morir non tacque

Tante donne leggiadre oneste e belle, E di stato maggior son senza gloria; E costei par ch'ognor si rinovelle.

Beata lei, che 'n sì famosa istoria Lasciò 'i suo nome; ond' or su fra 'le fa Risplende ornata d' immortal memoria.



Rentaduo lustri il ciel girando intorno Su la riva di Sorga un verde alloro Veduto ha sempre con bei rami d'oro Far più frese' ombra assai, che'l primo giorno.

Tal che, s'or impetrasse a noi ritorno Colui ch'ivi nascose il suo tesoro, Potrebbe ringraziarne il bel lavoro Che di frutti e di fiori il fe'sì adorno.

O coltura felice, o ben spese ore,
O sacro inchiostro, o avventurosa penna,
Come il poteste voi sospinger tanto?

Ma rallegrati, dice il mio Signore: Che se'l tuo Febo il ver di te m'accenna, Non si spargerà'n van tutto'l tuo pianto.

# CANZONE.

SE per colpa del vostro siero sdegno
Il dolor che m'afflige,
Madonna, mi trasporta a l'atra Stige,
Non avrò duol del mio supplicio indegn
Nè de l'eterno soco;
Ma di voi, che verrete a simil loco.
Perchè sovente in voi mirando siso,
Per virtù del bel viso,
Pena non sia la giù ch'al cor mi tocchi:
Sol un tormento avrò, di chiuder gli occ

Colo, se mai con volto irato e fero Ti vide il mondo, e pien d'iniquo sdegno; Dimostra or la tua forza arte ed ingegno, E cuopri il ciel con manto orrido e nero.

- Etu, Nettunno, in che piangendo io spero, Risveglia or le tempeste del tuo regno; Nè consentir ch'un vile e fragil legno Calche il tridente tuo superbo altero:
- E poi ch' al cielo ed a natura piacque.

  Per miracol mostrarne un vivo sole;

  Ch'or nel tolgan per voi li venti e l'acque;
- Ma ai dolci raggi, al suon de le parole Goda la terra, ove per grazia nacque; E come suol produca erbe e viole.



Alsate il capo biondo Fuor già de le vostr'acque, E vedete il mio pianto e la mia morte.

# CANZONE.

V Alli riposte e sole,
Deserte piagge apriche,
E voi, liti sonanti ed onde salse;
Se mai calde parole
Vi fur nel mondo amiche,
O se de' pianti uman' giammai vi e
Prendete or le non false
Querele, e i mici martiri,

Ma sì celatamente. Che non l' oda la gente, Nè il vento ne riporte i miei sospiri In parte ove io non voglia; Ma qui si stia sepola ogni mia doglia. Ben vedi, anima trifta, Quella parte si liera Che rafferena i poggi d'ogn' intorno Ivi è l'amata vifta Di quel vivo pianeta Che solea a gli occhi miei far chiaro giorno. Ivi è 'l bel riso adorno, Le parole gentili; Ivi i soavi accenti, Cagion de mici tormenti: lvi son gli atti e l'accoglienze umili, Miste con dolci orgogli; Ed io piangendo vo per questi scogli. O felice terreno, O fortunato loco, O sopra gli altri avventurosi campi, Che'l bel viso sereno Vedete e del mio foco Godete, ardendo a gli amorofi lampi, Ond or convien the lo avvampi Diviso, e sì lontano. E con un sol rimedio

Cerchi scemare il tedio, Dicendo: ancor vedrò la bianca mano E di tanta speranza Sol questo, e lagrimar oggi m'avanza.

Lasso, chi mi conduce
A ragionar con l'alma,
Che non è meco, e del suo ben si go
Ella con la sua luce
Stassi, nè di sua salma
Si cura omai, che'l mio gridar non o
Onde di tanta frode
Io stesso mi vergogno:
Ch'essendo vissi insieme,
Insino a l'ore estreme
Devea star meco; e non nel gran bis
Lassami ignudo e solo;
Ma per tutto una volta alzarsi a volo

Ninfe, che 'l sacro fondo
(Come a Nettunno piacque)
De l' ondoso Tirreno avete in sorte,
Alzate il capo biondo
Fuor già de le vostr'acque,
E vedete il mio pianto e la mia morte
E se l'amate scorte
Ch' al ciel per dritta strada
Guidavan la mia vita,
Con subita partita

M'an qui lasciato; ed or convien ch'i vada Nojando piani e monti; Sentanlo omai per voi li fiumi e i fonti. Canon, se l'alma errante e fuggitiva In breve non rivolve, "Mi troverà nud' ombra, e poca polve.

Abael Allegion

\*

۲.

- Enza il mio sole, in tenebre e martiris In lungo pianto, in solitario orrore Trapasso i giorni e li momenti e l'ore, E l'aspre notti in più caldi sospiri.
- E benchè in sonno acqueti i miei desiri Quella, nel cui poder gli pose Amore, Io sarei spento già, se non che'l core Si ssorza ombrarla ove ch'i'vada o miri.
- Altro che lagrimar gli occhi non ponno, Nè d'altro che di duol l'alma si pasce: Colui sel sa, che del mio danno è donno.
- O ben nati color, ch'avvolti in fasce Chiuser le luci in sempiterno sonno, Poichè sol per languir qua giù fi nasce!

Anabamp Aust deutschen deutsche deutschen deutschen deutsche deutsch deutsche deutsc

## SONETTO.

On questi i bei crin' d'oro onde m'avvinse Amor, che nel mio mal non su mai tardo? Son questi gli occhj ond'usch'l caro sguardo Ch' entro'l mio petto ogni vil voglia estinse?

E' questo il bianco avorio che sospinse

La mente inferma al foco ove tutt'ardo?

Mani, e voi m'avventaste il crudel dardo

Che nel mio sangue allor troppo si tinse?

Son queste le mie belle amate piante, Che riveston di rose e di viole Ovanque ferman l'orme oneste e sante?

Son queste l'aite angeliche parole?

Chi ebbe, dicev'io, mai glorie tante,

Quando apers, oimè, gli occhi, e vidi il sole?

O Sonno, o requie e tregua de gli affanni, Che acqueti e plachi i miseri mortali, Da qual parte del ciel movendo l'ali Venisti a consolare i nostri danni?

Io per te lodo e benedico gli anni
Ch' ardendo ho spesi in seguitar miei mali;
E se i piacer' non sono al pianto eguali,
Ringrazio pur tuoi dolci e cari inganni.

Sì bella e sì pietosa in vista umile Madonna apparve al cor doglioso e stanco. Che agguagliar non la puote ingegno o stile.

Tal che pensando e desiando io manco, Qual vidi e strinsi quella man gentile, E qual vendetta fei del velo bianco.

AHi letizia fugace, ahi sonno lieve, Che mi dai gioja e pena in un momento; Come le mie speranze hai sparte al vento, E fatto ogni mia gloria al sol di neve?

Lasso, il mio viver sia nojoso e greve; Sì prosondo dolor ne l'alma sento, Ch'al mondo or non sarebbe uom sì contento, Se non sosse il mio ben stato sì brieve.

Felice Endimion, che la sua Diva Sognando sì gran tempo in braccio tenne; E più, se al destar poi non gli su schiva.

Che se d'un' ombra incerta e fuggitiva.

Tal dolcezza in un punto al cor mi venne;

Qual sarebbe ora averla vera e viva?

# CANZONE.

Enuta era madonna al mio languire
Con dolce aspetto umano
Allegra e bella in sonno a consolarme;
Ed io prendendo ardire
Di dirle quanti affanni ho speso in vano,
Vidila con pietate a se chiamarme,
Dicendo: a che sospire?
A che ti struggi ed ardi di lontano?
Non sai tu che quell' arme
Che fer la piaga ponno il duol sinire?
In tanto il sonno si partia pian piano:
Ond'io per ingannarme,
Lungo spazio non vossi gli occhi aprire;
Ma da la bianca mano
Che al stretta tenea, sentii lasciarme.

Uel che vegghiando mai non ebbi ardire.'
Sol di pensare o finger fra me stesso.
Contra mia stella il sonno or m'ha concesso
Per contentare in parte il mio desire.

Tal ch' ovunque addivien ch' io gli occhj gire Mi trovo la mia donna ognor da preffo; E par che rida, e mi ricorde speffo Cose ond' io le perdono i sdegni e l'ire.

Ma'l cielch' ogni mio ben sempr' ebbe a scherno, Offrendo ai spirti lassi una tal vista, Dovea quel brieve sogno fare eterno.

O, se per morte tal piacer s'acquista,
Farmi morendo uscir da questo inferno,
E lasciar questa vita oscura e trista.

S1' spesso a consolarmi il sonno riede, Ch' omai comincio a desiar la morte; La qual forse non è tant'aspra e forte, Nè tanto acerba quanto il mondo crede.

Che se la mente vegghia, intende e vede, Quando le membra stan languide e morte; Ed allor par che più mi riconforte, Che'l corpo meno il pensa e meno il chiede;

Non è vano sperar, ch' ancor dappoi Che dal nodo terrestre sia disciolta, Vegghie, veda ed intenda i piacer' suoi.

Godi dunque, alma afflitta, in pene involta: Che se qui tanta gioja prender puoi; Che farai su ne la tua patria accolta?

Anta dolcezza traffer gli occhi miei

Da quei de la mia donna il primo giorno;

Che sol pensando al portamento adorno,

Contento di tal vista esser potrei:

Se non che l'alma poi per veder lei Desiosa pur corre al suo soggiorno; E per volar a'bei piacer'd'intorno, Lascia qui morti i spirti afsitti e rei.

Ma speffo in sogno mi ristora i danni: Che così vaga in ciel mi riconduce, E mi fa degno de superni scanni.

Ivi mirando in quella eterna luce, Tornami a mente il sol, ch' a' miei dolci anni Apparve tal, ch' ancor nel cor traluce. CANZO

On mi doglio, madonna, anzi mi glorio (Chi fia che'l creda, ancor ch'io chiaro il mostri?)
Di viver si lontan da gli occhi vostri.
L'oro i rubin' le perle e'l terso avorio,
S'io dormo o vegghio, sempre, ove ch'io miri,
Con le due stelle ardenti veder parme.
Cesse dunque il crudele, e si disarme;
Poi che'n si lungo essio i miei martiri
Son tai, che pur al cor vietar non ponno
Vedervi desto, o ragionarvi in sonno.



ue sue nura combuste Vide alfin Iroja e i Tempj rotti e guasti Rime Siman

# CANZONE.

Neliti spiriti, a cui Fortuna arride
Quasi benigna e lieta
Per farvi al cominciar veloci e pronti;
Ecco che la sua torbida inquieta
Rota par che vi affide,
E vi spiani dinanzi e fosse e monti:
Ecco ch'a vostre fronti
Lusingando promette or quercia or lauro,
Pur ch'al suo temerario ardir vi accorde,
Ahi menti cieche e sorde
De'miseri mortali; ahi mal nat'auro;
Qual mai degno restauro

Esser può di quel sangue, Del qual la terra già bagnata suda? E de la schiera esangue, Ch' erra senza sepoleri afflitta e nuda? Voi che sempre fuggendo il vulgo sciocco, E'l suo perverso errore, Tutte le antiche carte avete volte; Se racquistar cercate in vita onore, E per coturno o socco Sperate d'illustrar l'ossa sepolte. Acciocchè il mondo ascolte Vostri nomi più bei dopo mill'anni; Drizzate al ver cammin gli alti configli; E come giusti figli, Il vecchio padre ch' or sospira i danni, Liberate d'affanni: Che se mai pregio eterno Per ben far s'acquistò con lode e gloria; Questo, s' in ben discerno. Farà di voi qua giù lunga memoria. Or che'l vento v'aspira, e vostra nave Ha saldi arbori e sarte. Sarebbe il tempo da ritrarvi in porto: Che poi, lasso, non val l'ingegno o l'arte Ne la tempesta grave,

Quando il miser nocchier già stanco e smorto

Non trova altro conforte.

Che di voltarsi a Dio con umil pianto, Lodando l'ozio e la tranquilla vita. Dunque se'l ciel v' invita Ad un viver sicuro onesto e santo; Non v'induri il cor tanto L'odio lo sdegno e l'ira, Ch' al ben proprio veder v' appanne gli occhi: Che spesso in van sospira Chi per sua colpa avvien ch' al fin trabocchi. Rare fiate il ciel le cagion' giuste Indifese abbandona: Benchè forza ragion talor contrasti. Indi, se'l ver per fama ancor risuona, Le sue mura combuste. Vide al fin Troja, e i tempi rotti e guasti, E tanti spirti casti Per uno incelto a ferro e a foco messi; Nè questa sol, ma mille altre vendette Ch' avete udite e lette: Popoli alteri al fin pur tutti oppressi. Deh questo or fra voi stessi (Ma con più fausto inizio) Signor', pensate; e se ragion vi danna, Non vogliate col vizio Andar contra virtù; ch' error v' inganna. L'alto e giusto Motor, che tutto vede, E con eterna legge Tempra le umane e le divine cose;

Siccome ei sol là su governa e regge, E solo in alto fiede Fra quelle anime elette e luminose; Così qua giù propose Chi de mortali avesse in mano il freno; Che mal senza rettor si guida barea. Però con l'alma scarca Di sospetto e di sdegni, e col cor pieno D' un piacer dolce ameno, Al vostro stato primo Ritornate, e'l voler del ciel si segua: Che s'io non falso istimo, Tempo non vi fia poi di pace o tregua. Quella real possente intrepid'alma, Che da benigne stelle Fu qui mandata a rilevar la gente, Con sue virtù vi mova invitte e belle. Ch' ebber sì chiara palma Del barbarico popol d'Oriente, Allor che sì repente Col solito furor la turca rabbia Ne' nostri dolci liti a predar venne Là, ve poscia sostenne Il giusto giogo in stretta e chiusa gabbia. Che se di tanta scabbia Il nostro almo paese Per sua presenzia sol fu scosso e netto: Che fia di vostre imprese,

Se contra voi pur arma il sacro petto? : vi mova, per Dio, che'l Tebro e l'Arno Tra selve orrende e dumi A bada il tegnan : che speranza è vana. Ritardar nol potran monti nè fiumi: Che mai non spiega indarno Quella insegna felice e più ch' umana, La qual così lontana, Se si confessa il ver, timor vi porge, E con l'immagin sua vi turba il sonno. Onde se i fati ponno Quel che per veri effetti ognor fi scorge; Quanto più in alto sorge L'error che a ciò v'induce, Tanto fia del cader maggior la pena: Che tal frutto produce Oftinato voler che non s'affrena. and sola ed inerme. Come parti, Canzon, senz' altra scorta; (Benchè ingegni vedrai superbi e schivi) Di'i vero ovunque arrivi: Che'n ciel nostra ragion non è ancor morta. E se pur ti trasporta Tanto innanzi la voglia: Rimordendo lor cieco e van desire, Digli che'n pianto e doglia Fortuna volge ogni sfrenato ardire.

Di rara virtù gran tempo albergo Alma stimata, e posta fra gli Dei, Or cieco abisso di vizj empj e rei, Ove pensando sol m'adombro e me

Il nome tuo da quante carte vergo
Sbandito fia; che più ch'io'non vor
E' per me noto; ond'or da' versi n
Le macchie lavo, e'l dir pulisco e

Di tuoi chiari trionfi altro volume Ordir credea; ma per tua colpa or a Ch'augel notturno sempre abborre i

Dunque n'andrai tutta assetata e stana A ber l'obblio de l'infelice siume, E rimarrà la carta illesa e bianca.

Scriva di te chi far gigli e viole
Del seme spera di pungenti ortiche,
Le stelle al ciel veder tutte nemiche,
E con l'aurora in Occidente il sole.

Scriva chi fama al mondo aver non vuole; A cui non fur già mai le muse amiche: Scriva chi perder vuol le sue fatiche, Lo stil l'ingegno il tempo e le parole.

Scriva chi bacca in lauro mai non colse;
Chi mai non giunse a quella rupe estrema,
Nè verde fronda a le sue tempie avvolse.

Scriva in vento ed in acqua il suo poema

La man che mai per te la penna tolse;

E caggia il nome, e poca terra il prema.

Rime Sanaz.

Begli occhi ch' al sole invidia fanno Con sue vaghezze amorosette e nuove Certi de l' arder mio per mille prove Ebber pietade del mio lungo affanno

E per ristoro al fin d'ogni mio danno, Acciò che il sospirar via più mi giov Fer lieti i miei, che giorno e notte a Già per usanza rimirar non sanno.

Così Fortuna, un tempo acerba e ria, Or dolce e piana par che si disarme Se da tal corso il ciel non la disvia:

La qual per più beato al mondo farme, Mosse in quel punto la nemica mia . Con un dolce sospiro a salutarme. Nichten in dant deripdentedentedentedente derib interf

#### SONETTO.

MAdonna, quel soave onesto sguardo Ch'uscso di vostre luci altere e sole, In un punto abbagliò coi raggi il sole, E me ferì d'un invisibil dardo:

E quelle, che di vil mi fer gagliardo, Sante dolci onorate alte parole, Mi stan nel cor sì, che mi giova e dole L'impressa piaga ond'io mi struggo ed ardo.

Tanta vaghezza in voi subito apparve, Tanta, dolce mio ben, vera pietade, Che tutte altre parrian mostrose larve.

Tal ch'ogni mal de la passata etade, Ogni oscuro penfier da me disparve Al raggio de la vostra alma beltade.

CLizia fatto son io: colui sel vede, Che del mio strazio si nutrica e pasce. La notte piango, e poi da che'l di nasce, Seguo il mio sol, fin ch'al suo albergo riede:

Nè posso (o sempre a me nemica fede!)

Far sì, ch'un punto respirar mi lasce.

Or veggio che dal dì ch'io piansi in fasce,

Del viver mio l'augurio il ciel mi diede:

Che già devea così piangendo sempre Tener quest' affannoso aspro viaggio, Ove il mio mal sovente e morte chiamo-

O vago, o alto, o fuggitivo raggio, O d'un cor duro adamantine tempre, Quando mai sarò giunto al fin ch'io brame? CANZONE.

Ual pena, lasso, è sì spietata e cruda Giù nel gran pianto eterno, Che nel mio petto interno Via maggior non la senta l'alma stanca? La qual dannata in questo vivo inferno Trema nel foco ignuda, E nel ghiaccio arde e suda, E tra speme e paura arrossa e'mbianca. Così dì e notte manca; Nè col mancar de gli anni, Manca di tanti affanni: Ch' Amor del mio mal vago vuol che sempre Si strugga e si distempre; E per ammenda de passati danni Abbia a cercar le pene ad una ad una; Ed in se sola poi soffrir ciascuna. Tra le infide sorelle al mesto fiume (Ahi fatiche diuturne!)

Il di mille e mill'urne Torna ad empir tutte di fondo scolle, Nè per riposo mai d'ore notturne, Per caldi nè per brume Cessa dal suo costume. Siccom'ella di lor pur una fosse. E se mai duol la mosse. Trovando esauste e vote Di tristo umor le gote, Subito torna indietro sospirando. Così sempre iterando Sua disperata via per l'orme note. Da quella schiera mai non si divise: Poichè sua libertà di notte ancise. Indi dal suo voler fallace e strano Tirata al grande assalto, Per un poggio aspro ed alto Ripigne un sasso faticoso e greve; Il qual cadendo poi di salto in salto, Fa che sovente al piano Ouella dolente in vano Discenda, e s'affatiche in tempo breve Mille volte, e rileve L'usato peso, e mai Non reste d'aver guai, Poggiando ognor ne la speranza prima: E poi ch'è'n su la cima,

Ricaggia in pena più nojosa assai. Così Sisiso in lei si vede, ahi lasso, E'l salire e'l cadere e'l monte e'l sasso. Al dolce suon de'rivi freschi e snelli Sitibonda poi siede; E quando ber si crede, L'acqua da labbri s'allontana e fugge. Nè meno intorno a gli occhi ancor si vede Da'bei rami novelli Frutti pender sì belli, Che sol mirando si consuma e sugge. E chi così la strugge (Perchè 'l duol sia maggiore) Le fa sentir l'odore, Inchinando ver lei li carchi rami: Onde convien che brami. E sol d'ombre si pasca e del suo errore, Non stringendo altro mai, che vento e fronde; E sia Tantalo posto in mezzo l'onde. Nè questo ancor (quantunque acerbo e forse Sia'l martir che sostiene ) L'affligge in tante pene, Ma via maggior a gli altri un se n'aggiunge: Che se'l di mille volte a pianger viene La sua spietata sorte, Mille sente la morte Che con finto terror l'assale e punge:

E parle or presso or lunge

Vedersi in su la testa

Con ruina cadere e con sparento:

Nè scema un sol momento de la 20 20 La paura e'l dolor che la molella della de

Misera; or non è meglio un chitte d'ochi, Ch' a tutt' ore aspettar che 1 colpo stochi?

In una rota poi volubil molto Vede a forza legarfi.

Ed in giro voltarsi

Col vento sempre, senza ayer mai posa.

Ahi stelle, ahi fati nel mio ben si scari, Come da quel bel volto

M'avete escluso e tolto?

E l'alma più nel ciel tornar non osa;

Poi che la sua nascosa Speranza discoverse,

Speranza discoverse, E'l suo desire aperse

A tutto'l mondo, che celar devea.

Onde quella sua Dea

Con ragion sì turbata a lei s' offerse. Or par che nel girar si sugga e segua;

Nè fuguendo o seguendo ha pace o tregua:

Al fin convien che per l'antiche colpe

Stia resupina in terra

A sostener la guerra

D'un voltor famulento aspro e rapace, Lo qual, poi che col becco il petto afferra, Par che la snerve e spolpe; Ond'è ragion ch' incolpe Se stessa, e'l suo pensier vano e fallace, Che la fe' troppo audace In cercar per suo male Tentar cosa immortale: E per più doglia il cor sempre rinasce; E del suo danno pasce Quel fier, che più digiuno ognor l'assale: .Ch' or l'avess' ei già roso e svelto in tutto: Poichè d'ogni mia speme è questo il frutto. Canzon mia, mai nel cielo Tra li beati spirti Non fui; ma vo'ben dirti. Che'l fonte ond'esce sì perpetua noja, Trapassa ogni altra gioja; Tal che potrai, s'Amor vorrà seguirti, Di selva in selva gir gridando, ch'io Nè vita più nè libertà desio.

SPirto real, nel cui sacrato seno.

Interamente alberga ogni mia speme,
Pon mente al fiero stral che m'ange e preme,
Pria che mi tragga al fin col suo veneno.

Già il core è d'ira e di dolor sì pieno, Ch'ognor sospiro verso l'ore estreme; E prego Amor, fortuna e morte insieme, Che sian più preste a liberarlo almeno.

Tu sai ben, signor mio, che'l duro affanno D'ora in ora crescendo per mio strazio, Passa'è già più ch'a l'undecim'anno.

Or, poi che di ben far non se mai sazio, Non indugiar: che se più aggrava il danno. Di rilevarmi poi non avrai spazio.

OTando per meraviglia a mirar fiso Quel sol che mi consuma in fiamma e'n gielo; Ratto un tuon folgorando uscío dal cielo Per farmi privo, ond' era al diviso.

Qual nuova invidia è nata in paradiso,
Acciocche innanzi tempo io cangi il pelo?
Or non basta la guerra del bel velo
Che sì spesso mi vieta gli occhi e'l viso?

Ma'l cor che stava desioso e'ntento Ai dolci raggi de'bei lumi onesti, Poco curava i tuon'la pioggia e'l vento.

E fra tanti terrori atri e funesti Seco dicea per duol, non per spavento; Tant'ire son ne gli animi celesti?

MEntr'a mirar vostr' occhi intento io sono, Madonna, ogni dolor da me si parte: E sento Amor ne l'alma a parte a parte Gioir sì, che ogni offesa io gli perdono.

Ma poi che'l caro e grazioso dono,

Togliendo a me, volgete ad altra parte:
Per viver mi bisogna usar nuova arte:
E col mio cor di voi penso e ragiono.

Onde la mente innamorata e vaga Seguendo in sogno l'aria del bel viso, Convien che infin al ciel fi leve ed erga-

Così si gode del suo ben presaga In terra il dì, la notte in paradiso; Tanta forza ha'l pensier che in ella alberga.

Caro cadde qui: queste onde il sanno, Che in grembo accolser quelle audaci penne; Qui finio il corso, e qui I gran caso avvenne Che darà invidia a gli altri che verranno.

venturoso e ben gradito affanno, Poi che morendo eterna fama ottenne: Felice chi in tal fato a morte venne, Che sì bel pregio ricompensi il danno.

n può di sua ruina esser contento; S'al ciel volando a guisa di colomba, Per troppo ardir fu esanimato e spento:

l or del nome suo tutto rimbomba Un mar sì spazioso, un elemento. Chi ebbe al mondo mai sì larga tomba? -----

#### SONETTO.

CHi vuol meco piangendo esser feli E goder tra le pene e tra gli affam Venga a veder questa che'i ciel mil Ascosa tenne, e sol mostrassi or lic

Dolce mia sacra e fingolar fenice,
Che fa lievi i martir', soavi i dann
La qual con chiaro volo e senza inq
La mia vera ruina or mi predice.

Ella predice il mio morir secondo; Ma'l ciel ch'a sdegno prende ogni mi Non vuol ch'io'l creda;e tiemmi in quest

Nterdette speranze, e van desio, Pensier' fallaci, ingorde e cieche voglie, Lagrime triste, e voi sospiri e doglie, Date omai pace al lasso viver mio.

Is'al mio mal non val forza d'obblio, Ne per disdegno il nodo si discioglie; Prenda morte di me l'ultime spoglie, Pur ch'abbia sin mio sato acerbo e rio.,

Usin le stelle e'i ciel tutte lor prove:

Ch'a quel ch'io sento mi parranno un gioco:

Da si profonda parte il duol si move.

Gitta, Amor, l'arco le saette e'l foco: Drizza il tuo ingegno e le tue forze altrove: Che nuova piaga in me non ha più loco.

# 4 O N E T-T-OL

Asso me, non son questi i colli e l'acque Ove l'alma mia Dea dal ciel discese? Non è questo il bel luogo in ch' ella prese Il caro name, e dove in culla giacque?

Non è questo il terren dove al ciel piacque Mostrarsi tanto a noi largo e cortese? Non è questo il superno alto paese Onde il gran Federigo al mondo nacque?

Dolce antico diletto e patrio nido, Dunque era pur nel fato acerbo e crudo Ch' io non gittaffi in te l'ultimo strido?

Ma l'alma ch'a gran forza affreno e chiudo, Col mio doppio sostegno amato e fido Ti lascio; e parto sol col corpo ignudo.



# CANZONE.

N qual dura Alpe, in qual solingo e strano Lito andrò io, in qual sì nudo scoglio, Che da'tuoi messi mi disenda, Amore? E che quella leggiadra e bianca mano, E que' begli occhi donde io viver soglio, Non mi stian sempre sissi in mezzo al core? Lasso, se'l gran dolore Per morte ha sin, perchè non pensi almeno Liberarti d'assanni, o miser'alma?

Rime Sanaz.

Perchè questa tua salma Coprir non lasci qui dal tuo terreno? Che chi fugge, e' suo mal si tira appresso, Cielo può ben cangiar, ma non se stello. S'al freddo Tanai, a le cocenti arene Di Libia io vo, se dove nasce il sole, O dove il sente in mar strider Atlante; Colui che sol di pianto mi mantiene, Mi rappresenta i gesti e le parde Per cui spargendo vo lagrime tante. Dolci accoglienze sante. Onestà mai non vista e leggiadria, Senno sopra l'uman concetto altero, Che'l mio stanco pensiero Guidar solete al ciel per piana via; Or mi convien di voi par viver privo: Se chi perde un tal ben si può dir vivo. Vivo fui io, mentre tener la vela Fermo potei de la mia ricca nave, E venian l'aure a miei desir seconde: Poi ch'importuna nube il sol mi cela, Sento fortuna ognor farli più grave, Se ben mi accorgo al mormorar de l'onde: Nè già più mi risponde Portunno o Galatea che fur più volte Al mio bel navigar felici scorte. Or ripregando morte

Vo che le voci mie pietos' ascolte: Ch' a bada star non dee nel mondo cieco Chi la grazia del ciel non ha più seco. Vim, che di tormento e d'error piena, Sei pur di pianto e di sospiri albergo: Vita, che mai non riposalti un'ora; Quando mi lascerai, falsa Sirena? Maligna Circe, per cui volto e tergo Portai cangiati sempre, e porto ancora; Ouando sarò mai fora Di tuoi stretti legami, o forte maga? Quando ricovrerò l'antica forma? Che già non metto un'orma, Che bisulca non sia, ferina e vaga: Poscia che dietro a te perdei la luce Che data m'era qui per segno e duce. O chi fia mai che di quest'empia guerra Pace m'apporti? o perchè al mondo io nacqui, Se veder non devea del mio mal fine? Se luttar con un' Idra che mi atterra; Con un Antéo, sotto il qual vinto giacqui? Con mille ispide fiere peregrine Tra boschi folti e spine, Come irata Giunon seppe guidarme? Ma tu che puoi, signor, muovi al mio scampo, Che con disnore in campo Non pera, anzi al bisogno stringa l'arme:

#### 212 R I M E

Ch'a generoso spirto o viver bene,
O morir altamente si conviene.
Non aspettar, Canzone,
Consorto al dolor mio; poichè sei certa
Che terminar nol può tempo nè loco:
E gridar mi val poco;
Sì che'l più star sarebbe insania aperta.
Lasciamo omai questa fallace speme;
Che'l mal che ben si porta, assai men preme.

\*\*\*

<del>^</del>

#### SONETTO.

Usl chi per ria fortuna in un momento Sotto grave ruina oppresso geme, Che da vivi e dal mondo tolto insieme Fra se stesso consuma il suo lamento;

Tal, qualor dopo'l danno io mi risento Sotto il peso amoroso il qual mi preme, Ricorro, lasso, a le querele estreme, E senza frutto piango il mio tormento.

Non veggio onde al mio mal soccorso omai Sperar mi possa: o mia perversa sorte, A che spietato fin condotto m'hai!

Alma, benchè'l partir sia duro e forte, Cerca pur una volta uscir di guai; Che men duole il morir, che aspettar morte.

V
Edi, invitto signor, come risplende
In cor real virtù con saper mista:
Vedi colui che sol si fiero in vista
Da tre nemici armati or si disende.

Sotto brieve pittura qui s'intende, Com' offesa ragion più forza acquista; E come l'empia frode irata e trista Con vergogna se stessa al sin riprende.

- O quanta invidia e meraviglia avranno Al secol nostro di si rara gloria Gli altri che dopo noi qui nasceranno!
- E forse alcun sarà, che per memoria Di sì bel fatto e di sì crudo inganno, Al mondo il farà noto in chiara istoria

V Issa teco son io molti e molti anni, i :
Con quale amor, tu'l sai, sido consorte;
Poi recise il mio sil la giusta morte,
E mi sottrasse a li mondani inganni.

Se lieta io goda ne' beati scanni,

Ti giuro che'l morir non mi fu forte,
Se non pensando a la tua cruda sorte,
E che sol ti lasciava in tanti affanni.

Ma la virtir che'n te dal ciel rimee,

Al passar questo abisso oscuro e cieco,

Spero che ti sarà maestra e duce.

Non pianger più; ch' io sarò sempre teco: E bella e viva al fin de la tua luco. Venir vedraime, e rimenarten meco.

Ra tanti tuoi divini alti concetti Che volan su con gloriose penne, Caro fignor, di me penfier ti venne, Che partorio si rari e degni effetti.

Quest' è 'l vero regnar de' giusti petti,
Per sui sì lungo imperio Augusto ostenne;
Tal che poi spesso Roma non sostenne
De' successori i giochi empj e sospetti.

Indi le statue d'or con tanta gloria

Dopo la morte ai buon' fur poste in alto,

E de'crudeli estinta ogni memoria.

Quest' è il cammin ch'al ciel di salto in salto Conduce al fin con palma e con vittoria; Nè di morte o di tempo teme assalto.

### BONETTO.

Ulete verdi fiorite e fresche valli, Ombrose selve, e solitarj monti, Vaghi augelletti a le mie note pronti, Di color perfi variati e gialli:

Voi, susurranti e liquidi cristalli, Voi, animali innamorati insonti, Voi, sacre ninse, ch'abitate i sonti, Deh stare a udir da più secreti calli:

Che se'l gridar questo signor m'ha tolto, Tor non potrammi un romper di sospiri, Un pianger basso, un mormorare occolto:

E se pur non consente ch' io respiri;
Almen non fia che sol mirando il volto
Non vi fian noti tutti i mici martiri.

Serai gran tempo (e le mie Dive i Che fur mia scorta a l'amoroso pe Quel mio dir frale e baflo Alzar cantando in più lodato stile. Or m'è già presso il quartodecim'a De' miei martir', che 'n questo vive Mi ritien privo e casso Di libertà quel bel viso gentile; Nè posso ancor lo 'ngegno oscuro e Dal visco ove a tutt' ore Amor lo Per industris o fatica Liberar sì, che alquanto si rileve. Onde la meate che di viver brama Veggendo il tempo breve

Sepolte in terra, e'l nome alzatsi a volo? O vigilie, o fatiche oneste e sante, Rimarrò io pur chiuso in poca fossa? Nè fia mai tolta o scossa Di tal paura 'l' alma, o di tal duolo? Se le vostr'acque, o muse, adoro e colo, Se i voltri boschi con piacer frequento; Se di voi sol contento. Dispregio quel che più la turba estima; Non mi lasciate, prego, in preda a morte; Che dal cantar mio prima Mi prometteste già più lieta sorte. asti fin qui le pene e i duri affanni In tante carte, e le mie gravi some Aver mostrate : e come Amor i suoi seguaci al fin governa: Or mi vorrei levar con altri vanni Per potermi di lauro ornar le chiome, E con più saldo nome Lassar di me qua giù memoria eterna; Ma il dolor che ne l'anima s'interna, La confonde per forza, e volge altrove i Tal che con mille prove Far non poss'io che di se stessa penfi, Ne che ritorni al suo vero cammino: Misera, che fra i senfi · Sommersa già, non vede il suo destino.

Non vede il ciel, che con benigni aspetti, Per farla gloriosa ed immortale, Le avea dato con l'ale Materia da potersi alzar di terra: Mostrando a nostra età chiari e persetti Animi a cui già mai non calse o cale Se non di pregio eguale A lor virtù sempr' una in pace e'n guent. Lasso, chi mi tien qui, che non mi ssem? Che avendo di parlar sì largo campo, Del desir tutto avvampo. Sol per mostrar a chi m'incende e strugge, Che senza dir de gli occhj o del bel velo, O di lei che mi fugge, Si può con altra gloria andare in cielo. Così quel che cantò del gran Pelide, Del forte Ajace, e poi del saggio Ulisse; E quell'altro che scrisse L'arme e gli affanni del figlinol d'Anchie: Più chiari son di quei che'l mondo vide Pianger di e notte l'amorose risse: Che tal legge prescrisse Natura a chi ad Amor virti) sommise. Beati spirti, a cui per fatto arrise Sì lieto il ciel, che dal terreno manto Con lor soave canto Si alzar' sopra quest' aere oscuro e fosco.

Che se viver qua giù tanto m'aggrada Errando in questo bosco: Che fia salir per la superna strada? Benigno Apollo, ch'a quel sacro fonte Ch'inonda il felicissimo Elicona. La've a tutt'or risuona La lira tua, ti stai soavemente: Potrò dir io con rime argute e pronte. Il bel principio altero e la corona Vittrice onde Aragona Sparse l'imperio suo per ogni gente? O dirò sol di quello a chi il Ponente Parendo angusto, il braccio infin qui stese? Ed a mill'altre imprese Italia aggiunse? ove con vivi esempi Lasciò poi sì famoso e degno erede, Ch'adorna i nostri tempi Con le rare virtù ch'in se possiede. Alma gentil, che tutte l'altre vinci, (Se tanto a'versi miei prometter lice) Il tuo nome felice Lete non sentrà mai ne le mie carte: Nè tacerò, se pur fia ch'io cominci, I bei rami ch'uscir' di tal radice: L'una e l'altra fenice Che per te spandon l'ale in ogni parte: Questa, ch' Italia ornando col suo Marte, Guarda col becco il proprio e l'altrui nido:

Quella che con un grido Su la riva del Reno, e poi su l'acque Di Nettunno disperse ogni altro augello: Che così al cielo piacque

Per far più il secol nostro adorno e bello. Indi s'avvien che al viver frale e mano. Non lenti il corso il mio debile ingegio.

Ma con victoria al segno

Pur giunga; sì com' in bramando spero; Pria che dal fascio faricato e stanco Si parta, e lasse il suo corporeo regno; (Benchè frale ed indegno)

Si sforzera con thil grave e severo
Sacrar cantando un altro spirto altero,
Ch'oggi orna il mondo sol con sua beltade:
Ma la futura etade

Con gesti illustrerà, per quanto or veggio; Ai quali il ciel riserbe i giorni miei, Che'l veda in alto seggio

Carco tornar di spoglie e di trofei. Canzon, tu vedi ben che I gran desio Di si breve parlar non riman sazio;

Di sì breve parlar non riman sazio

Ove maggiore ispazio

Alma vorrebbe niù tranquilla e lier

Alma vorrebbe più tranquilla e lieta. Ma se pur fia ch'Amor non mi distempre Vedrai col suo poeta

Napol bella levarii, e viver sempre.

<sup>fup</sup>fispdocpdocpdocpdocpdocpdocpdocpdocp

#### SONETTOL

JA velte, fignor mio, che'n foco access Vela il tuo petto angelico e divino, Con quel leggiadro e candido armellino. Ch'al tuo bel collo avvolge l'alta impresa.

n le virtù di quella sacra illesa Pianta ch'al ciel ti mostra il suo cammino; Nel qual seguendo il tuo real destino,, Non abbi a temer mai mondana osfesa.

rità con ardir caldo e costante, Congiunti in lunga e stabil compagnia, S'han fatto entro i bei rami un gentil aeggio.

di escon opre poi si belle e tante, Ch'a volerle ritrar la penna mia Mon basta; e dirne poco è forse il peggio-

#### 224 RIME

#### SONETTO.

SE pur vera umiltà, madonna, om: Vi risospinge a dir le colpe antich Non v'incresca narrar le mie fatic Come prima cagion di tanti guai.

Cominciate dal dì ch'io, lasso, intrai Nel laccio, ove convien ch'or più m'i Che vita e libertà mi fur nemiche Nè pensier del mio mal vi strinse:

Seguite poi, come avventommi Amoi Lo stral da'bei vostr'occhj, sì ch'al Spazio non ebbi io pur da far difei

Disponetevi al fin rendermi il core, Se volete nel ciel trovar perdono; Ch'io per me già rimetto ogni altr

SE rivolgendo ancor l'antiche istorie, Ti specchi in quelle eccelse e felici alme, Roma, che'n te tante onorate palme, Tanti trosei portar', tante vittorie;

Questa fra l'altre tue rare memorie, Fra l'altre lodi più leggiadre ed alme, Fra le più preziose e ricche salme, Per colmo ascriver puoi de le tue glorie.

Che con altero fausto e trionfale Spirto vedrai pur oggi, al creder mio, Da far col suo splendor meravigliarte,

Tal che dirai: se questi è uom mortale, E' Paulo, o Scipion; ma s'egli è Dio, Chi sa or s'è Nettunno, Apollo, o Marte?

Rime Sanaz.

CLoriosa, possente, antica madre,
Che nel tuo grembo alberghi uomini
Di palme un tempo ornata e di tro
Or di più sante spoglie e più leggia

Se salvo io esca da le infeste squadre D'affanni, di dolor', di pensier'mi Per aver pace, o Roma, in te vor Finir queste mie notti oscure ed a

Sì che fuor di prigion la carne stanca Dopo sì perigliosa e lunga guerra Si posì in una tomba schietta e bia

SESTINA.

Non fu mai cervo si veloce al corso, Nè leopardo o tigre in alcun bosco, Nè fiume aitato da continua pioggia, Nè nube che s'affretti innanzi al vento; Nè vola sì leggier dardo nè strale, Come questa caduca e breve vita. Fallace, incerta, e momentanea vita, Che le più volte manchi in mezzo al corso, Ripensa al velenoso acuto strale Ch' errar mi fa per questo alpestro bosco: Vedi che s'apparecchia un crudel vento Che minaccia una eterna e negra pioggia. Se s'acquetasse l'amorosa pioggia, Ed avessi un sol di quieta vita, Io spererei ancor con miglior vento In porto terminar questo mio corso; Nè da lunge vedendo il folto bosco Potrei temer d'Amor ne di suo strale.

Ma, lasso, io sento che'l pungente strale Che per gli occhi miei versa amara pioggia, A forza mi fa gir di bosco in bosco Pregando lui che mi rîtiene in vita, Che 'nnanzi tempo m' interrompa il como, E mi soccorra in sì contrario vento. Talor dal cor si muove un caldo vento Per rimembranza de l'antico strale: E ripensando al periglioso corso, Dico fra me: che sai se nebbia o pioggia Ti preclude il cammin de l'altra vita, E morir ti conviene in questo bosco? Signor, tu vedi quanto è oscuro il bosco Ove mi pinse il tempestoso vento, Quando a dietro lasciai la miglior vita. Pungimi il cor con un più bello strale. E fa che con devota e santa pioggia Quest' alma indrizze a se l'ultimo corso Dal di ch'io presi il corso in ver del bosco, Altro che pioggia mai non vidi o vento Sì se' l'acerbo stral trista mia vita.

LE dubbie spemi, il pianto e'l van dolore, I pensier' folli e le delire imprese, E le querele indarno al vento spese M'anno a me tolto, e posto in lungo errore.

Ma tu del cielo eterno alto Motore, La cui pietà precorre a nostre offese, Per quel non finto amor che in noi t'accese, Drizza a buon corso il disviato core;

Sicchè, se al cominciar di tanti affanni Prese cammin che'l passo al ciel li serra, Almen si volga a te ne' miglior' anni.

Signor, com' oggi flagellato in terra Col sangue riftorafti i nostri danni: Porgi omai pace a la mia lunga guerra.

Risperso fu nel benedetto giorno,
Che fuggi vinto con paura e scorno
Quel falso antico alpettro e rigido angue?

- Qui'l mio Signor lasciò la spoglia esangue Tornando al suo celefte alto soggiorno s E scolorissi il santo viso adorno Come purpureo sior ch'inciso langue.
- O pietà somma, o rara e nuova legge!
  Per noi offrirsi a morte acerba e dura
  Chi'l ciel l'aer la terra e'l mar corregge?
- Lassa, mente infelice, ogni altra cura: Vedi il pastor che va per le sue gregge Come agnel mansueto a la tonsura.

A Lmo monte, felice e sacra valle,
Se valle fu , dove quel legno nacque
Nel qual al mio Fattor morendo piacque
Poner le sante ed onorate spalle.

Questo n'aperse il vero e dritto calle Di gire al vivo fonte ed a quell'acque, De le quai sitibondo il mondo giacque, Quando il cammin fallea ch'oggi non falle.

Dunque l'umana stirpe a che si lagna?

A che pur segue vie cieche e distorte,
Se'n sì lucida vena oggi si bagna?

Qual uom non fia a seguir costante e forte, Se'l Motor de le stelle n'accompagna Soffrendo amara ingiuriosa morte?

- Mondo: o sperar mio caduco e frale;
  O ciel sempre al mio ben tenace e parco,
  O vita, onde d'uscir non trovo il varco,
  E veggio che pur sei breve e mortale;
- O fati; o ria fortuna a cui non cale
  Di questo mio nojoso e grave incarco;
  O faretra spietata; o crudel'arco;
  Perchè tarda ver me l'ultimo strale?
- Ch'almen questa bramosa e calda voglia Giungendo al fin del sestodecim'anno Si spenga, e tragga il cor di tanta doglia.
- Renedetto quel dì, che'l duro affanno Caccierà fuor de la terrena spoglia L'anima che per duol non teme il danno.

# CAPITOLO.

E mai per meraviglia alzando il viso Al chiaro ciel pensasti, o cieca gente, A quel vero Signor del paradiso: E se vedendo il sol da l'Oriente Venir di rai vestito, e poi la notte Tutta di lumi accesa e tutta ardente: Se i fiumi uscir da le profonde grotte, Ed in sue leggi star ristretto il mare, Ne quelle udiste mai transgresse o rotte: Se ciò vi fu cagion di contemplare Quei che'n questa terrena immagin nostra Nostro stato mortal volse esaltare; Volgete gli occhj in qua: ch' or vi dimostra Non quella forma, oimè, non quel colore Che fingean forse i sensi in mente vostra. Piangete il grande esizial dolore: Piangete l'aspra morte e'l crudo affanno, Se spirto di pietà vi punge il core.

Per liberarvi da l'antiquo inganno Pende, come vedete, al duro legno, E per salvarvi dal perpetuo danno. Inudita pietà, mirabil pegno! Donar la propria vita, offrir il sangue, Per cui sol di vederla non fu degno. Vedete, egri mortali, il volto esangue, Le chiome lacerate, e'l capo basso, Qual rosa che calcata in terra langue. Piangi, inferma natura, piangi, lallo Mondo, piangi, alto ciel, piangete, venti, Piangi tu cor, se non sei duro saffo. Queste man'che composer gli elementi, E fermar'l'ampia terra in su gli abissi, Volser per te soffrir tanti tormenti. Per te volser in croce esser affissi Questi piè, che solean premer le stelle: Per te'l tuo Redentor dal ciel partissi. O sacro sangue, o preziose e belle Piaghe, rimedio sol, fidate scorte In tante turbolente atre procelle: Arme, con che l'oscure orrende porte De l'infernal tiranno ruppe e sparse Quel che col suo morir vinse la morte: Quel vero sol che'n viva luce apparse

Di giustizia, d'amor per far più certe Le vie che di salute eran si scarse, Ed aspettarne con le braccia aperte!

### CAPITOLO.

Scorto dal mio pensier fra i sassi e l'onde, Fermato er io su la vezzosa falda Che Paussipo in mar bagna ed asconde.

L'intensa passion prosonda e calda

Che mi sece alcun tempo amar quel monte,
Bollia ne l'alma ancor possente e salda;

Quando girando il sole a l'orizzonte, Invitato dal sonno infermo e laffo Dopo molto pensar chinai la fronte;

E parvemi veder d'un vivo sasso
Un foco uscir che'l mondo tutto ardea,
E poi seccava il mar di passo in passo.

E mentre gli occhj in ciò fermi tenea, Vidi nel mezzo suo fendersi il cielo, E gridando fuggir la bella Astrea.

Per l'ossa mi sentiva un freddo gielo Vedendo la rovina sì repente; Ed in odio tenea lo mortal velo: Quando subito allor mi fu presente Un' ombra che venia di fulgid' arme, E de' suoi propri rai tutta lucente.

Questo, credo, venia per consolarme Vedendo in me tanta paura accolta, E per li casi suoi notificarme.

Pareami averla già vista altra volta:

Ma dove non sapea, come, nè quando:

Nè se da lacci uman fusse disciolta.

Così ver lei mi strinsi lagrimando:
Dimmi chi sei, felice e ben nat'alma?
E poi caddi a'suoi piè tutto tremando.

Mentr' io fui qui con la terrena salma, Che fu poc' anzi già, rispose allora, D' ogni eccelso valor portai la palma.

Nè molto spazio il cielo è volto ancora, Poscia che mi lasciasti sì pensoso,

Che mai non devea più veder l'aurora.
Tu ti partissi, ed io tutto dubbioso

Rimasi; e benchè in vista andassi lieto; Il cor stava sospetto e doloroso.

Ma chi può gir contra'l divin decreto?

Io stesso pur sentia tirarmi a morte

Da un pensier tempestoso ed inquieto.

Onde, quando a te ora il ciel sì forte Mostrò d'aprirsi, il colpo allor provai De la mia dura irreparabil sorte.

questi detti suoi gli occhi levai; Ma sì del sonno avea la mente ottusa, Che per nome chiamar nol seppi mai. egli: ov'è fuggita la tua musa? Ch' hai posto in bando la memoria antica, Come vedessi il volto di Medusa. an ti sovvien che in quella piaggia aprica Stamane il tuo dir saggio mi riprese De la pericolosa mia fatica? lor io corsi con le braccia stese: Ahi lasso me, dicendo, or ti conosco, Magnanimo, gentil, mio gran marchese. rdona a l'intelletto infermo e losco. Il qual da tema, da dolor sospinto Non ti scorgeva ben per l'aer fosco. e volte ivi pensai d'averlo cinto: Tre volte mossi, oimè, le braccia in vano; E di paura più rimasi vinto. rvemi l'accidente orrendo e strano; E ritirando il piè, gittai un grido, Qual uom che per dolor diventa insano i disti: signor mio diletto e sido, Perchè fuggi da me com'ombra o vento? Ed ei, che di virtù fu albergo e nido, spose: amico, io son di vita spento: Ossa e polpe non ho: non prender doglia: Che del mio stato io son lieto e contento.

Che quella calda ed eccessiva voglia Che sempre ebbi in mostrarti intera fe Non mi fe'mai pregiar la cara spoglia. Ed ora un sol pensier m'offende e kide; . Che non condussi al fin la bella impre E'I mio caro fignor so ben che'I cred Il: qual vedendo in me tal fiamma access Cercò, siccome tu, di mitigarla; Ma la voce da me non era intesa. Ed or fors' in me pensa, e di me parla: Forse dubita ancor de la mia vita; E pur non sa che più non puote aita O anima, diss'io, nel ciel gradita, Qual forza ti ristringe al duro varco. Che sì subito sei del corpo uscita? Mira, rispose; e disegnommi il parco; La mia animosa fe qui mi condusse D'amor, d'affezion, di voler carco: E qui ogni mia gloria si distrusse. Or può ben estimar il volgo cieco, Se le cose di qua son vane e flusse. E chi nol sa, ripensi questo or seco: Che quel cor a cui fu sì angusto il mond

Or si contentera d'un breve speco.

E quell'animo vasto e sì prosondo
Iniqua frode in sì briev'ora oppresse
Col chiaro ingegno a null'altro second

entr'ei parlava, io gli vedea sì spesse Eaville lampeggiar sotto la gola, Che parea ch' una stella ivi tenesse. cal mirando quella in parte sola, Signor mio, dimandai, che cosa è quelta? Ed ei così seguio la mia parola. a luce ch'ora a te si manifesta, E' 'l segno che lasciò l' empia saetta Ch' al mio punto fatal volò sì presta. uest'è l'onor che del ben far s'aspetta; Mostrar per gloria le corusche piaghe: Poiche non lice in ciel cercar vendetta. 'erò priega per me, ch'omai s'appaghe Il mio fignor, e dì, ch' io mi ricordo De le parole sue dolci e presaghe. da 1 pensier cieco e 1 desiderio ingordo Tenean la mente mia tanto offuscata, Che tutto era narrar favole al sordo. Diraili ancor che lieta ed impensata : Victoria al suo favor spiegherà l'ale, Quando da lui sarà più defiata. Inde con fama eterna ed immortale Alzerà infino al cielo i suoi trofei. E fia il gran nome a' suoi gran gesti eguale. losì, s'a te non grava, ancor vorrei Pregaffi poi la mia bella Gostanza, Che col pianto non turbe i piacer' miei.

Ferme ne gli altri duoi la sua speranza Che leve e scarco de le umane some Chiamato io son ne la superna danza Or è ragion ch'adempia il suo bel nome Onde Ippolita mia prendendo esempi Le man'non ponga su l'aurate chion Pensa che'n questo eterno immortal te Che voi chiamate ciel, sarà 'I mio ospi Lontan dal viver basso iniquo ed emp Ove rivolto al nostro primo inizio Volgerò in gioco i miei passati danni Non più soggetto a bruma ed a solft Dunque in me non contate i giorni e gli Ch'assai son visso io già, se'l viver Da li sudor' s' estima e da gli affann Temprate, egri mortai, vostro desio: Che non la lunga età, ma i chiari ge Ne bastan a schermir dal cieco obblio Gli anni son a fuggir sì lievi e presti, Ch' al fine altro non è ch' un volger d'o Questo che poi vi lassa afflitti e mesti Però, pria che l'offesa in voi trabocchi, Armate il petto incontra a la fortuna Che vano è l'aspettar che'l colpo sco Così dicendo, al raggio de la luna, Ch' allor del mar uscia, rivolse il viso Poi salutò le stelle ad una ad una. E lieto se n'andò nel paradiso.

# CAPITOLO.

Saol portar tregua a' miseri mortali,
Venuta era pietosa al pianger mio:

F. già con l'ombra de le sue grand'ali

E già con l'ombra de le sue grand'ali Il volto de la terra avea coverto, E tacean le contrade e gli animali;

Quando me lasso e di mia vita incerto, Non so come, in un punto il sonno prese Sotto l'asse del ciel freddo e scoverto.

Ed ecco il verde Dio del bel paese,
Arno, tutto elevato sopra l'onde
S' offerse a gli occhi miei pronto e palese.

Di limo un manto avea sparso di fronde, E di salci una selva in su la testa, Con la qual gli occhi e'l viso si nasconde.

Oimè, Fiorenza, oimè qual rabbia è questa? Venia gridando: oimè, non ti rincrebbe? Con voce paventosa irata e mesta.

Rime Sanaz.

Pietosa oggi ver te Tracia sarebbe; Pietosi i fieri altar' di quella Terra La qual sol'un Busiri al suo temp'ebbe. Ben fosti figlia tu d'ingiusta guerra: Ben sei madre di sangue; e più sarai, Se vendetta dal ciel non si disserra. Indi rivolto a me, disse: che fai? Fuggi le mal fondate ed empie mura. Ond' io tutto smarrito mi destai: E tanta ebbe in me forza la paura. Che sconfigliato e sol presi l' cammino Senz'altra scorta, che di notte oscura. Errando sempre andai fin al mattino. Tanto ch'allor da lunge un'ombra scori, Che in abito venia di peregrino. Al volto ai gesti ed a l'andar m'accorsi Che spirto era di pace, al ciel amico; Onde più ratto per vederlo io corfi. E mentre in arrivarlo io m'affatico. Ei riprese la via per entro un bosco, Sempre guardando me con volto oblico. Non mi tolse il veder quell'aer fosco: Che'l lume del suo asperto era pur tanto, Che balto ben per dirli: io ti conosco, O gloria di Spoleto: aspetta alquanto: E volendo seguire il mio sermone. La lingua fi testo vinta del pianto.

Allor voltoffi; ed io: o Pier Leone, Ricominciai a lui con miglior lena, Che del mondo sapesti ogni cagione;

Deh dimmi, questa vita alma e serena Per qual demerto suo tanto ti spiacque, Che volesti morir con si gran pena?

Qual si fiero desir nel cor ti nacque?

Qual cieco sdegno a non curar ti strinse

Del corpo tuo che'n tanto obbrobrio giacque?

Che ti val, se'l tuo senno ogni altro vinse?

Che l'ingegno e'l valor, se l'ultim ora

Con la vita la gloria insieme estinse?

O padre, o fignor mio, l'uscir di fora, Come tu sai, non è permesso a l'alma; Nè far si dee, se'l ciel non vuole ancora:

Che 'l dispregiar de la terrena salma

A quei con più vergogna si disdice,

Che più braman d'onor aver la palma.

Ogni riva del mondo, ogni pendice Cercai, rispose: e femmi un altro Ulisse Filosofia, che suol far l'uom felice.

Per lei le sette erranti e l'altre fisse Stelle poi vidi, e le fortune e i fati, Con quanto Egitto e Babilonia scrisse.

E più luoghi altri assai mi fur mostrati, Ch'Apollo ed Esculapio in la bell'arte Lasciar quasi inaccessi ed intentati. Volava il nome mio per ogni parte: Italia il sa, che mesta oggi sospira Bramando il suon de le parole sparte.

Però chi con ragion ben dritto mira,
Potrà veder ch' in un sì colto petto
Non trovò loco mai disdegno od ira.

Dunque da te rimuovi ogni sospetto; E se del morir mio l'infamia io porto, Sappi che pur da me non fu'l difetto;

Che mal mio grado io fui sospinto e morto Nel fondo del gran pozzo orrendo e cupo; Ne mi valse al pregar esser accorto:

Che quel rapace e famulento lupo Non ascoltava suon di voci umane, Quando giù mi mandò nel gran dirupo.

O dubbj fati, o sorti involte e strane,
O mente ignara e cieca al proprio danno,
Come sur tue disese insulse e vane!

Previsto avea ben io l'occulto inganno Che al mio morir tessea l'avara invidia; E sapea ch'era giunto a l'ultim'anno;

Ma credendo fuggir Ponto o Numidia, Di Padoa mi partii venendo in loco, Ove, lasso, trovai frode e perfidia:

E qual farfalla al desiato foco
Tirata dal voler si riconduce
Tanto, ch'alfin le pare amaro il gioco;

Tal mi moss' io correndo a la mia luce; Lorenzo, dico, il cui valore e'l senno A tutta Italia fu maestro a duce.

Così le stelle in me lor forza fenno.

Or va, mente ingannata; in te ti fida, Che muover credi il ciel con picciol cenno. Ouell' alma Provvidenzia che'l ciel guida,

Non vuol ch'umano ingegno intender polla
L'ammirando segreto ove s'annida.

E non pur voi, che siete in questa fossa, Ma gli angeli non anno ancor tal grazia. Quantunque scarchi sian di carne e d'ossa.

Di contemplar ciascun s'allegra e sazia Nel sommo Sol: pur quelle leggi eterne Lasciando a parte, il ciel loda e ringrazia.

Tanto si sa là su, quanto decerne L'alto Motor. Colui che più ne volse, Or geme e mugghia ne le notti inferne.

Quando dal corpo mio l'alma si sciolse, Non le gravò l partir; ma l'empia sama, Che lasciava di se qua giù, le dolse.

Nè d'altro innanzi a Dio or si richiama: Se'l feci, se'l pensai, se sui nocente, Tu ciel, tu verità, tu terra, esclama.

O mal nata avarizia, o sete ardente De'mondani tesor', che sempre cresci, Miser chi dietro a te suo mal non sente!

Or va infelice; a te stessa rincresci; Poi che fan senza te più lieta vita Le fere vaghe, e gli augelletti e i pesci. Ma quella man che'n me fu tanto ardita; Perch'è cagion che il mondo oggi m' incolpe : Contra mia: voglia a profetar m'invita. Io dico che di questa e d'altre colpe Vedrassi di là su venir vendetta. Prima che'l corpo mio si snerve o spolpe. Macchiare, ahi stolta e sanguinaria Setta! Macchiar cercasti un nitido cristallo, Un'alma in ben oprar fincera e netta. Sappi, crudel, se non purghi'l tuo fallo, Se non ti volgi a Dio, sappi ch' i' veggio A la ruina tua breve intervallo: Che caderà quel caro antico seggio, (Questo mi pesa) e finirà con doglia La vita che del mal s'elesse il peggio. Poi volse i passi, e disse: quella spoglia Che su gittata, ed or di tomba è priva, Ben verrà con pietà chi la raccoglia. Ma che più questo a me? pur l'alma è vivi, Ed onorata nei superni chiostri, Ove umana virtù per fede arriva: Ivi convien che 'l suo ben far si mostri.

#### LL FINE.

# R I M E IOVANNI DELLA CASA.



# RIME DEL CASA.

#### SONETTO.

Poi ch'ogni esperta, ogni spedita maao, Qualunque mosse mai più pronto stile, Pigra in seguir voi sora alma gentile, Pregio del mondo e mio sommo e sovrano;

Nè potria lingua od intelletto umano
Formar sua loda a voi par nè fimile;
Troppo ampio spazio il mio dir tardo umile
Diego al vostro valor verrà lontano:

E più mi fora onor volgerlo altrove: Se non che'l desir mio tutto sfavilla, Angel novo del ciel qua giù mirando.

Oh, se cura di voi, figlie di Giove, Par suol destarmi al primo suon di squilla, Date al mio stil costei seguir volando.

O de' dolci miei falli amara pena,
Ch' io temo non gli spirti in ogni vena
Mi sugga, e la mia vita arda e deprede.

Come per dubbio calle uom move il piede Con falso duce, e quegli a morte il mena; Tal io l'ora ch' Amor libera e piena Sovra i miei spirti fignoria vi diede,

Il mio di voi pensier sido e soave, Sperando, cieco, ov'ei mi scorse andai: Or mi ritrovo da riposo lunge:

Ch'a me per voi disleal fatto e grave, L'anima traviata opprime e punge: Si ch'io ne pero, e nol sostengo omi-

Ffligger chi per voi la vita piagne Che vien mancando, e'l fine ha da vicino. E' natural fierezza, o mio destino, Che sì da voi pietà parta e scompagne?

Certo perch' io mi strugga, e di duol bagne Gli occhi dogliosi e'l viso tristo e chino; E quasi infermo e stanco peregrino Manchi per dura via d'aspre montagne.

Nulla da voi fin qui mi viene aita: Ne pur per entro il voltro acerbo orgoglio Men faticoso calle ha'l pensier mio.

Aspro costume in bella donna e rio, Di sdegno armarsi, e romper l'altrui vita A mezzo il corso, come duro scoglio.

Amor, per lo tuo calle a morte vassi, E'n breve tempo uccide il tuo tormento, Sì com' io provo; e non però consento, Nè so per altra via movere i passi.

Anzi, perchè'l desso vole e trapassi
Più veloce al suo mal, che strale o vento;
Spesso del suo tardar mi lagno e pento,
Sospignendo pur oltre i pensier lassi:

Talchè, s'i'non m'inganno, un picciol varce E' lunge il fin de la mia vita amara; E nel tuo regno il piè posi pur dianzi.

Foco da viver più credo m'avanzi; Nè di donarlo a te tutto son parco: Tal costume, signor, teco s'impara.

CLi occhi sereni, e'l dolce sguardo onesto Ov'Amor le sue gioje insieme aduna, Ver me conversi in' vista amara e bruna Fanno'l mio stato tenebroso e mesto:

Che qualor torno al mio conforto, e presto > Son, lasso, di nutrir l'alma digiuna;
Trovo chi mi contrasta, e'l varco impruna
Con troppo acerbe spine; ond' io m'arresto.

Così deluso il cor più volte e punto

Da l'aspro orgoglio, piagne: e già non ave
Schermo miglior, che lacrime e sospiri:

Sostegno a la mia vita afflitta e grave, Scampo al mio duolo, e segno ai miei defiri; Chi t' ha sì tosto da mercè disgiunto?

N El duro assalto ove seroce e franco Guerrier così com' io perduto avrebbe, A voi mi rendei vinso; e non m' increbbe Privo di libertà pur viver anco.

Or tal è nato gel sovra'l mio fianco, Che men fredda di lui morte sarebbe, E men aspra, ch'un di pace non ebbe L'alma con esso, nè riposo unquanco.

Ove il sonno talor tregua m'adduce Le notti, o pur a'suoi martir' m'invola, Questi del petto lasso ultimo parte:

Poi come in sul mattin l'alba riluce, Io non so con quai piume, o di che parte, Ma sempre nel mio cor primo sen vola.

Dannoso assai, ma desiato e caro; Ne sapea già che 'l mio signore avaro A' buon' seguaci suoi sede non tene.

Or l'angeliche note, e le serene Luci che col bel lume ardente e chiaro, Lieto più ch'altri in festa mi menaro Sì lungo spazio fra tormenti e pene;

E'l dolce riso ov' era il mio refugio Quando l'alma sentia più grave doglia, Repente ad altri Amor dona e dispensa.

Lasso! e suggir dovria di questa spoglia

Lo spirto oppresso da la pena intensa;

Ma per maggior mio mal procura indugio.

Cura, che di timor ti nutri e cresci, di E più temendo maggior forza acquisti; E mentre con la fiamma il gelo mesci, Tutto 'l regno d'Amor turbi e contristi;

Poi che'n brev' ora entr'al mio dolce hai aisti Tutti gli amari tuoi, del mio cor esci: Torna a Cocito, ai lagrimosi e tristi Campi d'inferno: ivi a te stessa incresci.

Ivi senza riposo i giorni mena, Senza sonno le notti; ivi ti duoli Non men di dubbia, che di certa pena.

Vattene: a che più fera che non suoli, Se'l tuo venen m'è corso in ogni vena, Con nuove larve a me ritorni e voli?

Danno, nè di tentarlo ho già baldanza,
Fuggir mi fora vostro ardente raggio,
Bench'io n'avvampi, o donna, e non vantaggio;
Sa cara, e di tal pregio è mia speranza.

E se talor contra l'antica usanza

Mi fermo, e seguir voi forza non aggio,
Fo come chi posando in suo viaggio

Vigor racquilta, e'n ritardar s' avanza;

Per poter poi, quando sì rio tal volta

Con tai due sproni il mio fignor mi punge,

Correr veloce, e con ben salda lena.

Quanto la vostra luce alma m'è tolta,

Tanto 'l diletto mio m'è posto lunge;

Perch'io precorro Amor ch'a voi mi mena.

Rime Casa.

Dolci son le quadrella ond' Amor punget
Dolce braccio le avventa: e dolce e pieno
Di piacer, di salute è'l suo veneno:
E dolce il giogo ond'ei lega e congiunge.

Quant' io, donna, da lui vissi non lunge, Quanto portai suo dolce fuoco in seno: Tanto su'l viver mio lieto e sereno, E sia, sinchè la vita al suo sin giunge.

Come doglia fin qui fu meco e pianto, Se non quando diletto Amor mi poree, E sel fu doke amando il viver mio;

Così fia sempre: e loda avronne e vanto; Che scriverassi al mio sepolero forse: Questi servo d'Amor visse e morio. Þidarið dauð dauð dauð dauð dauð gamð dauð dauð da

#### SONETTO.

agge e soavi angeliche parole; loice rigor, cortese orgoglio e pio; biara fronte, e begli occhi ardenti, ond'io le le tenebre mie specchio ebbi e sole:

a, crespo oro fin, là dove suole pesso al laccio cader colto il cor mio; voi, candide man', che'l colpo rio li deste, cui sanar l'alma non vuole;

d'Amor gloria siete unica, e'nsieme ibo e sostegno mio, col quale ho corso xuro assai tutta l'età più fresca.

fia già mai, quando 'l cor lasso freme el suo digiun, ch' i' mi procuri altr'esca; è stanco altro che voi cerchi soccorso.

L tuo candido fil tofto le amare Per me, SORANZO mio, Parche tronc E troncándolo in lutto mi lassaro; Che noja, quant'io miro, e duol m'as

Ben sai ch'al viver mio cui brevi e ra Prescrisse ore serene il cielo avaro, Non ebbi altro che te lume o riparo Or non è chi'l sostenga o chi'l risch

Bella fera e gentil mi punse il seno; E poi fuggio da me ratta lontano, Vago lassando il cor del suo veneno

E mentre ella per me s'attende invano Lasso, ti parti tu, non ancor pieno I primi spazi pur del corso umano.

Uor di man di tiranno, a giusto regno, ORANZO mio, fuggito in pace or sei: leh come volentier reco verrei uggendo anch'io fignor crudele e'ndegno!

o mi fia, fin qui col tuo softegno
Isato di portar gli affanni miei,
Ir viver orbo i gravi giorni e rei:
Lhe sol m'avanza omai pianto e disdegno.

semi antico bene invidia nova: le s'io ne pianfi, morte ebbi da presso: lu le sai, cui lo mio cor chiuso non sue:

or m'hai tu di doppio affanno oppresso l'artendo; che l'un duol l'altro rinnova. Nè basto i'solo a soffirili ambidue.

CAngiai con gran mio duol contrada e pane.
Com' egro suol che 'n sua magion non sana:
Ma già perch' lo mi-parta erma e lontana
Riva cercando, Amor da me non parte:

Ma come fia del mio corpo ombra o parte, Da me nè mica un varco s'allontana: Nè perch'io fugga e mi dilunghi, è sana La doglia mia, nè pur men grave in parte.

Signor fuggito più turbato aggiunge: E chi dal giogo suo servo securo Prima partio, di ferro ebbe I cor cinto

Veracemente: e quegli anco fu duro, Che visse un di da la sua donna lunge, E di si grave duol non cadde vinto.

#### SONETTO?

Uella che del mio mal cura non prende,
Come colpa non fia de suoi begli occhi
Quant'io languisco, o come altronde scocchi
L'acuto stral che la mia vita offende;

Non gradisce il mio cor, e nol mi rende, Perch' ci sempre di lacrime trabocchi: Nè vuol ch' i' pera; e perchè già mi tocchi Morte col braccio, ancor non mi difende.

Ed io son preso, ed è'l carcere aperto:

E giungo a mia salute, e fuggo indietro:

E gioja 'n forse bramo, e duolo ho certo.

Da spada di diamante un fragil vetro Schermo mi face: e di mio stato incerto Ne morte, Amor, da te, ne vita impetro.

L'Empo ben fora omai, stolto mio core, Da mitigar questi sospiri ardenti; E'ncontr' a tal nemico, e sì pungenti Arme, da procurar schermo migliore.

Già vago non son io del mio dolore; Ma non commosser mai contrarj venti Onda di mar, come le nostre menti Con le tempeste sue conturba Amore.

Dunque dovevi tu spirto sì fero, Ver cui nulla ti val vela o governo, Ricever nel mio pria tranquillo stato?

Allor ne l'età fresca uman pensiero Senz'amor fia, che senza nubi il verno Securo andrà contra Orione armato.

Erda duab daabdaabdaabdaabdaab daabda abdaabab

#### SONETTO.

O che l'età solea viver nel fango,
Oggi, mutato il cor da quel ch'i'soglio,
D'ogni immondo pensier mi purgo e spoglio,
E'l mio lungo fallir correggo e piango.

Di seguir falso duce mi rimango;
A te mi, dono, ad ogni altro mi toglio;
Nè rotta nave mai partì da scoglio
Sì pentita del mar, com io rimango.

E poi ch'a mortal rischio è gita invano, E senza frutto i cari giorni ha spess Questa mia vita, in porto omai l'accolgo.

Reggami per pietà tua santa mano,

Padre del ciel; che poi ch'a te mi volgo,

Tanto t'adorerò, quant'io t'offess.

Solution of the control of the control of the committee of the committee of the control of the c

Piangone tristo; e gli occhi a fermo segno Rivolgo, ed apro il seno a miglior vento: Di me mi doglio; e'ncontro Amor mi sdegno. Per cui'l mio lume in tutto è quasi spento.

O fera voglia, che ne rodi e pasci, E suggi il cor quasi affamato verme, Ch'amara cresci, e pur dolce cominci:

Di che falso piacer circondi e fasci Le tue menzogne! e'l nostro vero ineme: Come sovente, lasso, inganni e vinci!

Perando, Amor, da te salute in vano, Molti anni tristi, e poche ore serene Vissi di falsa gioja e nuda spene, Contrario nudrimento al cor non sano,

Per ricovrarmi, e fuor de la tua mano Viver lieto il mio tempo, e fuor di pene; Or che tanta dal ciel luce mi viene, Quant io posso da te suggo lontano:

E fo come augetlin, campato il visco,
Che fugge ratto ai più nascolti rami,
E sbigottisce del paffato risco.

Ben sento io te che'ndietro mi richiami; Ma quel Signor ch'i'lodo e riverisco, Omai vuol che lui solo e me stesso anni.

Ben foste voi per l'armi e il foco elette, Luci leggiadre, ond'anzi tempo i'mora; Sì tosto il cor piagaste, e'n sì brev'ora Fur le virtuti mie d'arder costrette.

Terrene stelle, al ciel care e dilette,
Che de lo splendor suo s'orna ed onora;
Breve spazio per voi viver mi fora
In pianto e'n servitù sett'anni e sette,

Sol per vaghezza del bel nome chiaro, Ch' io vo cantando, lasso, in dolce suono; Ed ei pur nel mio cor rimbomba amaro.

Ma chiunque lo stato è dov' io sono,

Doglia o servaggio o morte; assai m' è caro

Da sì begli occhi, e prezioso dono.

طنته طسه طسه طسه طسه أسبه طسه أسمه طسه طسه أسله

#### SONETTO.

Cla nel mio duol non pote Amor quetarmi:
Perchè dolcezza altronde in me distille,
Che da begli occhi ond escon le faville
Che sole anno vigor cenere farmi:

Da lor fui pria trafitto: e con queste armi Chiuda le piaghe mie colei ch' aprille; O l'inaspri, e m'uccida: e pia tranquille Mio corso, o'l turbi, o pur d'orgoglio s'armi.

Però che da lei sola ogni mio fato, Quafi da chiaro del ciel lume pende: Per altra ave ei quadrella ottuse e tarde.

Anzi, quanto m'è'l raggio suo negato,

Tanto'l mio stame lei che'l torce e stende

Prego raccorci, o fermi il fuso e tarde.

Ne quale ingegno è'n voi colto e ferace, Cosmo, nè scorto in nobil arte il vero, Nè retto con virtù tranquillo impero, Nè loda nè valor sommo e verace;

Nè altro mai chiunque più ne piace, Empiéo sì di dolcezza uman pensiero: Come al regno d'Amor turbato e fero Di bella donna amata or pieta or pace.

Ciò con tutto'l mio cor vo cercand'io Da lei ch'è sovr'ogni altra amata e bella, Ma fin qui, lasso me, guerriera e cruda.

Null'altro è di ch'io pensi: ella m'aprio Con dolci piaghe acerbe il fianco: ed ella Vien che m'uccida, o pur le sani e chiuda

Otto I gran fascio de miei primi danni, Amor, di cui piangendo ancor son roco, E' per se'l core oppresso: e non v'an loco Lacrime e sospir' novi, o freschi affanni.

E tu pur mi richiami e ricondanni A l'aspre lotte del tuo crudo gioco Là v'io ricaggia: e par ch'a poco a poco Di mio stello voler mi sforzi e'nganni.

Ma s'io sommetto a novo incarco l'alma Debile e vinta, e poi l'affligga il ponde: Che fia mia scusa? o chi n'avrà pietade?

Pur così stanco, e sotto doppia salma, Di seguir te per le tue dure strade M'invoglia il desir mio, ned io l'ascondo.

Pago, nè pien, com' io, di speme visse I pochi di ch'a la mia vita oscura Puri e sereni il ciel parco prescrisse.

Ma tosto in chiara fronte oltra misura Lungo ed acerbo strazio Amore scrisse, E poscia: in questa selce bella e dura Le leggi del tuo corso avrai, mi disse:

E questa man d'avorio tersa e bianca, E queste braccia, e queste bionde chiome Fian per innanzi a te ferza e tormento.

Ond io parte di duol strugger mi sento, E parte leggo in due begli occhi come Non dee mai riposar quest'alma stanca.

Solea per boschi il di fontana o speco Cercar cantando, e le mie dolci pene Teffendo in rime, e le notti serene Vegghiar, quand'eran Febo ed Amor meco:

Nè temea di poggiar, BERNARDO, teco Nel sacro monte, ov'oggi uom rado viene: Ma quafi onda di mar cui nulla affrene, L'uso del vulgo traffe anco me seco,

E'n pianto mi ripose e'n vita acerba; Ove non fonti, ove non lauro od ombra, Ma falso d'onor segno in pregio è posto.

Or con la mente, non d'invidia sgombra, Te giunto miro a giogo erto e riposto, Ove non segnò pria vestigio l'erba.

Rime Cafa.

MEntre fra valli paludose ed ime Ritengon me larve turbate, e mostri, Che tra le gemme, lasso, e l'auro e gli ostri Copron venen che i cor mi roda e lime;

Ove orma di virtu raro s'imprime,
Per sentier novi, a nullo ancor dimoltri,
Qual chi seco d'onor contenda e giostri,
Ten vai tu sciolto a le spedite cime:

Onde m'assal vergogna e duol, qualora Membrando vo, com'a non degna rete Col vulgo caddi, e converra ch'io mora.

Felice te, che spento hai la tua sete: Meco non Febo, ma dolor dimora, Cui sola può lavar l'onda di Lette.

Cloja e mercede, e non ira e tormento Principio son de le mie rissa nove: E con pietate Amor guerra mi move; Che com'è più tranquillo, i' più'l pavento.

Ma sì speranza in me ragione ha spento,
E sì tolte mi son l'armi ond'io prove
Difesa far, ch'io bramo in me rinove
L'acerbo imperio suo, non pur consento.

Mansueto odio spero e prigion pia

Da fignor crudo e fero, a cui pur dianzi

Con tal desio cercai ribello farmi.

O pensier folle! e te, VENEZIA mia, Ne 'neolpo, ch' a nemico aspro dinanzi E d'ardire e di schermo mi disarmi,

CErto ben so quei due begli occhi degni Onde non schifi'l cor piaga profonda: E quella treccia inanellata e bionda, Ove al laccio cader l'alma non sdegni.

Altri due lustri e più nel mio cor regni, E mi conduca a la prigion seconda Amor, che i passi miei sempre circonda Co' più pericolosi suoi ritegni.

Poichè sì dolce è'l colpo ond'io languisco; Sì leggiadra la rete ond'i'son preso; Sì'l novo carcer mio diporto e festa;

Benedetta colei che m' ave offeso, E'l mare e l'onda in cui nacque il mio risco Securo, e la tranquilla mia tempesta!

Occorri, Amor, al mio novo periglio; Che'n riposo e'n piacer travagli e guai, E'n somma cortesia morte trovai; Nè vagliono al mio scampo armi o consiglio:

D'un lieto sguardo, e d'un sereno ciglio, Cui par nel regno tuo luce non hai, A te mi dolgo, ch'ivi entro ti stai, E d'un bel viso candido e vermiglio.

E de' leggiadri membri anco mi lagno, Eguali a quei che contrastare ignudi Vider le selve fortunate d'Ida.

Da questi con pietate acerbi e crudi Nemici, (poi ch' ancor non mi scompagno Da le tue schiere,) tu che puoi, m'assida.

LE chiome d'or ch' Amor solea mostrarmi-Per meraviglia siammeggiar sovente D'intorno al soco mio puro e cocente, E bene avran vigor cenere farmi;

Son, tronche, ahi lasso! O fera mano, ed armi Crude; ed o lievi mie catene e lente! Deh come il signor mio sossre e'l consente Del suo lacciuol più sorte altri il disarmi?

Qual chiuso in orto suol purpureo fiore, Cui l'aura dolce, e'l sol tepido, e'l rio Corrente nutre, aprir tra l'erba fresca;

Tale, e più vago ancora il crin vid'io Che solo esser dovea laccio al mio core: Non già ch'io rotto lui del carcer essa.

Amor quest'alma, a lui fidata ancella, Ferro recide: sempre ver me fella E scarsa man quel sì dolce oro offende:

Nè di tanto splendor priva m' incende Con men cocente o men chiara facella L'alma mia luce: e fa sì come stella Che con l'ardente crin fiammeggia e splende,

Nè quello estinto, men riluce poi, Nè men coi propri rai nuda le notti Per lo sereno ciel arde e ssavilla.

Non è franco il mio cor, lasso, interrotti I saldi ed infiammati lacci suoi; Nè de l'incendio mio spenta è favilla.



Ornet tuo forte studio. Che face più guerrier debole e veglio: Libero furmi il tuo fora e il mio meglio. Rime Casa Pagal

### CANZONE.

ARsi, e non pur la verde stagion fresca
Di quest'anno mio breve, Amor, ti diedi:
Ma del maturo tempo anco gran parte.
Libertà chieggio, e tu m'assali e siedi,
Com'uom ch'anzi'l suo di del carcer esca.
Nè prego valmi o suga o sorza od arte.
Deh qual sarà per me oscura parte:
Qual solta selva in alpe, o scoglio in onda
Chiuso sia che m'asconda?

E da quelle armi ch'io pavento e tremo; De la mia vita affidi almen l'estremo? Ben debb' io paventar quelle crude armi Che mille volte il cor m'anno reciso: Ne contra lor fin qui trovato he schermo Altro, che tosto pallido e conquito Con roca voce umil vinto chiamurmi. Or che la chioma ho varia, e'l fiance infermo Cercando vo selvaggio loco ed ermo Ov io ricovri fuor de la tua mano, Che'l più seguirti è vano; Nè fra la turba tua pronta e leggera Zoppo cursore omai vittoria spera: Ma, lasso me, per le deserte arene, Per questo paludoso instabil campo Anno i ministri tuoi trovato il calle. Ch'i' riconosco di tua face il lampo, E'l suon de l'arco ch' a piagar mi viene: Nè l'onda valmi o'l giel di questa valle, Nè'l segno è duro, nè l'arcier mai falle. Ma perch' età cangiando ogni valore Così smarrito ha'l core, Com' erba sua virtù per tempo perde; Secca è la speme, e'l desir solo è verde. Rigido già di bella donna aspetto Pregar tremando, e lagrimando volli; E talor ritrovai ruvida benda

Voglie e pensier' coprir al dolci e molli, Che la tema e'l dolor volsi in diletto. Or chi sarà che mie ragion' difenda, O i miei sospiri intempestivi intenda? Roca è la voce, e quell'ardire è spento, Ed agghiacciarsi sento. E pigro farsi ogni mio senso interno, Com' angue suole in fredda piaggia il vemo. Rendimi il vigor mio che gli anni avari Tosto m' an tolto, e quella antica forza Che mi fea pronto: e questi capei tingi Del color primo; che di fuor la scorza Come vinto è quel d'entro non dichiari; Ed atto a guerra far mi forma e fingi; E poi tra le tue schiere mi sospingi; Ch' io nol ricuso, e'l non poter m'è duolo. Or nel tuo forte stuolo Che face più guerrier debile e veglio? Libero farmi il tuo fora e'l mio meglio. Le nubi e'l gelo, e queste nevi sole De la mia vita, Amor, da me non hai, E questa al foco tuo contraria bruma. Nè grave esser ti dee che frale omai Lungi da te con l'ali sciolte i'vole: Però che augello ancor d'inferma piuma

A quella tua che in un pasce e consuma, Esca fui preso: e ben dee viver franco Antico servo stanco
Suo tempo estremo, almen là dove sia
Cortese e mansueta signoria.

Ma perchè Amor consiglio non apprezza,
Segui pur mia vaghezza,
Breve Canzone, ed a madonna avante
Porta i sospiri di canuto amante.

\*\*\*

BEn vegg'io, TIZIANO, in forme nove L'idolo mio che i begli occhi apre e gira In vostre vive carte, e parla e spira Veracemente, e i dolci membri move:

E piacemi che 'l cor doppio ritrove Il suo conforto, ove talor sospira: E mentre che l'un volto e l'altro mira, Brama il vero trovar, nè sa ben dove.

Ma io come potrò l'interna parte Formar già mai di questa altera immago, Oscuro fabbro a sì chiara opra eletto?

Tu, Febo (poi ch' Amor men rende vago)
Reggi il mio stil; che tanto alto subbietto
Fía somma gloria a la tua nobil arte.

On queste, Amor, le vaghe trecce bionde, Tra fresche rose e puro latte sparte, Ch'io prender bramo, e far vendetta in parte De le piaghe ch' io porto aspre e profonde?

E' questo quel bel ciglio in cui s'asconde Chi le mie voglie, com' ei vuol, comparte? Son questi gli occhi onde'l tuo stral si parte, Nè con tal sorza uscir potrebbe altronde?

Deh chi'l bel volto in breve carta ha chiuso?

Cui lo mio stil ritrarre indarno prova:

Nè in ciò me sol, ma l'arte insieme accuso.

Stiamo a veder la meraviglia nova
Che'n Adria il mar produce, e l'antico uso
Di partorir celesti Dee rinova.

Altero nido ov' io sì lieto albergo
Fuor d' ira e di discordia acerba' e ria,
Che la mia dolce terra alma natia,
E ROMA dal penfier parto e dispergo;

Mentr'io colore a le mie carte aspergo, Caduco, e temo estinto in breve sia: E con lo stil ch'ai buon' tempi fioria, Poco da terra mi sollevo ed ergo;

Meco di voi si gloria; ed è ben degno: Poi che si chiare ed onorate palme La voce vostra a le sue lodi accrebbe;

Sola per cui tanto d' Apollo calme, Sacro Cigno sublime, che sarebbe Oggi altramente d'ogni pregio indegno-

LA bella Greca onde'l pastor ideo In chiaro foco e memorabil arse; Per cui l'Europa armossi, e guerra seo; E l'altro imperio antico a terra sparse;

E le bellezze incenerite ed arse
Di quella che sua morte in don chiedeo:
E i begli occhj e le chiome a l'aura sparse,
Di lei che stanca in riva di Peneo

Novo arboscello ai verdi boschi agcrebbe; E qual altra, fra quante il mondo onora, In maggior pregio di bellezza crebbe;

Da voi, giudice lui, vinta sarebbe, Che le tre Dive (o se beato allora!) Tra suoi bei colli ignude a mirar ebbe... <del>doop doop doop doop doop doop doop a</del>p da op op da

#### SONETTO.

OR piagni in negra vesta, orba é dolente, VENEZIA, poi che tolto ha morte avara Dal bel tesoro onde ricca eri e chiara, Sì preziosa gemma e sì lucente.

Ne la tua magna illustre inclita gente, Che sola Italia tutta orna e rischiara, Era alma a Dio diletta, a Febo cara, D'onor amica, e'n bene oprar ardente.

Questa angel novo fatta al ciel sen vola,

Suo proprio albergo, e'mpoverita e scena
Del suo pregio sovran la terra lassa.

Bene ha, QUIRINO, ond'ella plori e gems La patria vostra or tenebrosa e sola, E del nobil suo BEMBO ignuda e cassa.

Ago augelletto da le verdi piume, Che peregrino il parlar nostro apprendi: Le note attentamente ascolta e'ntendi, Che madonna dettarti ha per costume:

E parte dal soave e caldo lume
De' suoi begli occhi l' ali tue difendi;
Che al foco lor, se, com' io fei, t'accendi,
Non ombra o pioggia, e non fontana o fiume,

Nè verno allentar può d'alpestri monti: Ed ella ghiaccio avendo i pensier suoi, Pur de l'incendio altrui par che si goda.

Ma tu da lei leggiadri accenti e pronti, Discepol novo, impara; e dirai poi, Quirina, in gentil cor pietate è loda.

Rime Cafa.

Uel vago prigioniero peregrino
Ch'al suon di vostra angelica parola
Sua lontananza e suo carcer consola,
E'n ciò men del mio fero have destino;

Permesso tutto, e'l bel monte vicino Vincer potrà, non pur Calliope sola; Da sì dolce maestra, e'n tale scola Parlar ode ed impara alto e divino.

Ben lo prego io ch' attentamente apprenda Con quai note pietà si svegli, e come Vera eloquenza un cor gelato accenda:

Si dirà poi, che tra si bionde chiome E'n si begli occhi Amor già mai non scenda: Questo è notte e veneno al vostro nome.

Come vago augelletto fuggir suole,
Poi che scorto ha'l laccinol tra i verdi rami;
Così te fugge il cor, nè prender vole
Esca sì dolce fra sì pungenti ami.

Come augellin ch'a suo, cibo sen vole, Così par ch'egli a me ritornar brami: Sì'l colpo ond'io'l ferii diletta e dole, E sol perchè'l mio mal giòja si chiami.

Ma la nemica mia perchè non piaga

Lo stral tuo dolce? e ben fora costei

Di sì force arco e di chi '1 tende onore.

Pensier' selvaggi, adamantino core Non adesca piacer nè punge piaga: Nè visco intrica o rete occhi si rei.

Ben mi scorgea quel di crudele stella, E di dolor ministra e di martiri, Quando sur prima volti i miei sospiri A pregar alma si selvaggia e sella.

O tempestosa, o torbida procella, Ch'in mar si crudo la mia vita giri, Donna amar, ch' Amor odia e i suoi desiri, Che sdegno e feritate onore appella!

Qual dura quersia in selva antica, od elce Frondosa in alto monte ad amar fora, O l'onda che Cariddi assorbe e mesce;

Tal provo io lei, che più s'impetra ognora, Quanto io più piango; come alpestra seke Che per vento e per pioggia asprezza cresce.

GIA non potrete voi per fuggir lunge, Nè per celarvi in monte aspro e selvaggio, Tormi de bei vostri occhi il dolce raggio, Che da me lonzananza nol disgiunge.

Nel mio cor, donna, luce altra non giunge, Che'l voltro sguardo; e sole altro non aggio: E s'egli è pur lontan, lungo viaggio E' breve corso ove Amor sferza e punge.

Portato da destrier che fren non have, Pur ciascun giorno ancor, sì com'io soglio, Se veder mi sapeste, a voi ne vegno:

E con la vista lacrimosa e grave

Fo mesti i boschi e pii del mio cordoglio:

Solo in voi di pieta non scorgo io segno.

Ivo mio scoglio, e selce alpestra e dura, Le cui chiare faville il cor m' anno arso: Freddo marmo, d'amor, di pietà scarso; Vago quanto più può formar natura:

- Aspra colonna, il cui bel sasso indura L'onda del pianto da questi occhi aparo: Ove repente ora è suggito e sparso Tuo sume altero? e chi mel toglie e sura?
- O verdi poggi, o selve ombrose e folte, Le vaghe luci de begli occh) rei Che 'l duol soave fanno e 'l pianger lieto,
- A voi concesse, lasso! a me son tolte;

  E puro sele or pasce i pensier miei,

  E'l cor doglioso in nulla parte ho queto.

Uella che lieta del mortal mio duolo Nei monti e per le selve oscure e sole Fuggendo gir come nemico suole Me, che lei come donna onoro e colo;

Al pensier mio, che questo obbietto ha solo, E ch' indi vive, e cibo altro non vole, Celar non può de suoi begli occhi il sole, Nè per suggir ne per levarsi a volo.

Ben puote ella sparire a me dinanzi, Come augellio che'l duro arciero ha scorto, Ratto ver gli aki boschi a volar prende:

Ma l'ali del pensier chi sia ch'avanzi, Cui lungo calle ed aspro è piano e corto, Così caldo desso l'affretta e stende?

## CANZONE.

 ${f A}$ Mor, io piango; e ben fu rio destino, Che cruda tigre ad amar diemmi, e scoglio Sordo, cui ne sospir ne pianto move: E come afflitto e stanco peregrino Che chiuso a sera il dolce albergo trove: Pur costei prego, e pur con lei mi doglio. Nè perchè sempre indarno il mio cordoglio Al vento si disperga, Sì come nebbia suol che in alto s'erga, Men dolermi con lei nè pianger voglio. E così tinge e verga Ben mille carre omai l'aspro mio duolo: Però che'l cor quest' un conforto ha solo: Nè trova incontra gli aspri suoi martiri Schermo miglior, che lacrime e sospiri. Oual chiuso albergo in solitario bosco Pien di sospetto suol pregar talora Corrier di notte traviato e lasso:

Tal·io per entro il tuo dubbioso e fosco E duro calle, Amor, corro e trapasso Fin là ve'l dolce mio riposo fora. Ivi pregando fo lunga dimora: Nè perch' io pianga e gridi Le selve empiendo d'amorofi stridi, Lasso, le porte men rinchiuse ancora Del mio ricetto vidi: : Nè per lacrime antiche o dolor novo Posa o soccorso o refrigerio trovo; Così fe' 'l mio destin, la stella mia Sorda pietate in lei, ch'udir dovria. fortunato chi sen gio sotterra, E col suo pianto feo benigna morte! Si temprar seppe i lacrimosi versi: Se non che gran desso trascorre ed erra: A me non val ch'io pianga e'l mio duol versi, Quanto m'è dato, in dolci note e scorte; Ne del martiro che mi duol sì forte. In quei begli occhi rei Ancor venne pietade: e ben torrei, Senza mirar la cruda mia consorte. Girmen per via con lei, Fin ch' io scorgessi il ciel sereno e'l die. Poi che non ponno altrui parole o mie Dal bel ciglio impetrar atti men feri, Fa tu, signor, almen, ch' io non lo sperit

Ch' io pur m' ingagno, e 'n quelle acerbe luci Per cui del mio dolor già mai non taccio, Dico: le rime mie pietà desta anno, E forse ( o desir cieco ove m'adduci!) Lacriman or sove il mio lungo affano: E noja è lor quant io mi struggo e sfacio. Così corro a madonna; e neve e ghiattio Le trovo il cor: e in vano Di quel nudrismi ond' io son si lonzao Col pensier cerco, anzi più doglia abbracio: Qual poverel non sano, Cui l'aspra sete uccide, e ber gli è tolto, Or chiaro fonte in vivo sasso accolto, Ed ora in fredda valle ombroso rio Membrando, arroge al suo mortal desio. Lasso, e ben femmi ed assetato e infermo Pebbre amorosa: ed un pensier nudrilla, Che gioja immaginando ebbe martiro: Così m' offende: lo mio stesso schermo Non pur mi val, che s' io piango e sospiro, Incominciando al primo suon di squilla, Già non iscema in tanto ardor favilla: Anzi il mio duol mortale Cresce piangendo, e più s' infiamma; quale Facella che commossa arde e sfavilla. Fero destin fatale. Quando sia mai che la mia fonte viva.

Perch' io pur lei nel cor formi e descriva, E per lei mi consumi e pianga, e prieghi, Le sue doici acque un giorno a me non nieghi? Forse,: (e:ben romper suol fortuna rea Buono studio talor) ne la dolce onda Ch' i' bramo tanto, almen per breve spazio Dato mi fia ch' un dì m' attuffi, e bea Finch ch'io ne senta il cor non dico sazio; Però che: nulla riva è sì profonda, Qualora il verno più di piogge abbonda; Ma sol bagnato un poco. O fortunato il dì, beato il loco, Ben: potrei dire: avversità seconda Mi diede Amore, e foco M'accese il cor di refrigerio pieno, S'un giorno sol, non avvampando io meno, La grave arsura mia, la sete immensa Larga pietà consperge e ricompensa. Che parlo? o chi m'inganna? A tanta sete Le dolci onde salubri indarno spera Il cor, che morte ha presso, e mercè lunge. Ma tu, signor, che non più salda rete Omai distendi? e qual più addentro punge, Quadrello avventi a questa alpestra fera? Sì ch'ella caggia sanguinosa, e pera: E quel selvaggio core Ne le sue piaghe senta il mio dolore;

E biasmando l'altrui cruda e guerrera Voglia, il suo proprio errore,

E la sua crudeltà colpi e condanni:

E fia vendetta de' miei gravi affanni,

Veder ne' lacci di salute in forse

L'acerba fera che mi punse e morse.

Già non mi cal s'in tanta preda parte,

Canzon, non arò poi;

E so che raro i dolci premj suoi

Con giusta lance Amor libra e comparte;

Pur ch'ella, che di noi

Sì lungo strazio feo, con le sue piaghe

La vista un giorno di questi occhi appaghe:

Ma, lasso, a la percosta ond'io vaneggio,

Vendetta indarno e medicina chieggio.

<del>dant derb diest dant dant daat greet daat dant dant</del> daat

La metaffica della seguente Canzone è degna dei ristessi d'un genio, che ama la poessa dell'intelletto. E' permesso con queste due righe richiamare il lettore a una lentezza necessaria sopra i versi d' un gran poeta, che scrivea più spesso colla meditazione, che colla penna.

## CANZONE.

Nova cervetta suole,
Se muover l'aura tra le frondi sente,
O mormorar fra l'erbe onda corrente;
Così la fera mia me non ascolta,
Ma fugge immantenente
Al primo suon talor de le parole
Ch'io d'amor movo; e ben mi pesa e dole;
Ma non ho poi vigor, lasso dolente,
Da seguir sei, che leve

< Prende suo corse per selvaggia... zia: ... E dico meco: or breve Certo lo spazio di mia vita fia. Ella sen fugge, e ne begli occhi suoi Gli spirti miei ne porta Nel suo da me partir, lasciando a vonti Ouant' io l' ho a dir de' miei pensier' doleni. No già viver potrei; se non che poi Ritorna, e ne tormenti, Onde quell'alma in tanta pena è torta, Quali giudice pio mi riconforea: Non che però I mio grave duol s'alleni; Ma spero, e ragion fora, Pietà trovar in quei begli occhi rei: Ond' io le narro allera Tutte l'infidie e i dolci furti miei. Nè taccio, ove talor questi occhi vaghi Sen van sotto un bel velo. S'avvien che l'aura lo sollievi e muova; E come il dolce sen mirar mi giova, Non che l'ingorda vista ivi s'appaghi: E qual gioja il cor prova, Dove'l bel piè si scopra anco non celo. Così gli inganni miei conto e rivelo. Nè questo in tanta lite anco mi giova. Deh chi fia mai che scioglia

Ver la giudice mia sì dolci prieghi.

Ch'almen non mi si toglia Dritta ragion, se pur pietà si nieghi? Donne, voi che l'amaro e'l dolce tempo Di lei già per lungo uso Saper dovete, e i benigni atti e i feri, Chiedete posa ai lassi miei pensieri, I quai cangiando vo di tempo in tempo: Nè so s'io tema o speri, Già mille volte in mia ragion deluso: Sì m'ha'l suo variar confuso. E'l dolce riso e quei begli occhi alteri, Voti talor d'orgoglio, Ch' altrui prometton pace, e guerra fanno: Nè già di lei mi doglio, Che n vita tiemmi con benigno inganno. Pietosa tigre il ciel ad amar diemmi. Donne, e serena e piana Procella il corso mio dubbioso face, Onde talora il cor riposa e tace: Talor ne gli occhi e ne la fronte viemmi Pien di duol sì verace, Ch' ogni mia prova in acquetarlo è vana. Allor m'adiro; e con la mente insana Membrando vo, che men di lei fugace Donna sentio fermarsi A mezzo il corso; e se'l buon tempo antico Non mente, arbore farsi, Misera, o sasso; e lacrimando dico:

Or vodess'io cangiata ia duta selce, Come d'alcuna à scritto : . . . Quel freddo :pictó e'l :viso / esi capei Non vago for transferhed to reide Ma duéreisi fatti in melada also, od Frondon itali mio di cicco santi Pansier dolce novella al cose afflictour Contra quel che nel ciel forse è prescristo, Recer potestal Ahi mio nobil tesoro. Troppo innanzi trascorie La lingua, e quel ch'io non detto ragiona: Colpa d'Amor, che porre Le devria freno, ed ei la scioglie e sprona. Canzon, tra speme e doglia Amor mia vita inforsa; e ben m'avveggio, Che l'altrui nobil voglia · Colpando, io stesso poi vario e vaneggio.



## CANZONE.

Errai gran tempo; e del cammino incerto Misero peregrin molti anni andai Con dubbio piè sentier cangiando spesso; Nè posa seppi ritrovar già mai, Per piano calle o per alpestro ed erto Terra cercando e mar, lungi e da presso, Talchè'n ira e'n dispregio ebbi me stesso, E tutti i miei pensier' mi spiacquer poi, Ch'io non potea trovar scorta o consiglio. Ahi cieco mondo, or veggio i frutti tuoi

Rime Casa.

Come in tutto dal fior nascon diversi! Pictosa istoria a dir quel ch'io soffersi In così lungo efiglio Peregrinando, fora: Non già ch'io scorga il dolce albergo ancon Ma'l mio santo Signor con nuovo raggio La via mi mostra; e mia colpa è, s'io caggio Nova mi nacque in prima al cor vaghezza, Sì dolce al gusto in su l'età fiorita, Che tosto logni mio senso ebro ne sue. E non si cerca o libertate o vita. O s'altro più di queste uom saggio prezzi Con si fatto desio, com' io le tue Dolcezze, Amor, cercava: ed or di due Begli occhj un guardo, or d'una bianca man Seguía le nevi; e se due trecce d'oro Sotto un bel velo fiammeggiar lontano, O se talor di giovanetta donna Candido piè scoprio leggiadra gonna (Or ne sospiro e ploro) Corsi, com augel fosse Che d'alto scenda, ed a suo cibo vole. Tai fur, lasso, le vie de pensier miei Ne primi tempi, e cammin torto fei. E per far anco il mio pentir più amaro, Spesso piangendo altrui termine chiess De le mie care e volontarie pene,

E'n dolci modi lacrimare appresi: E un cor pregando di pietate avaro Vegliai le notti gelide e serene; E talor su, ch'io'l torsi; e ben convene Or penitenzia e duol l'anima lave De'color' atri, e del terrestre limo. Ond' ella è per mia colpa infusa e grave : Che se'l ciel me la diè candida o leve, Terrena e fosca a lui salir non deve. Nè può, s' io dritto estimo, Ne le sue prime forme Tornar già mai, che pria non segni l'orme Pietà superna nel cammin verace. E la tragga di guerra, e ponga in pace. Quel vero amor dunque mi guidi e scorga, Che di nulla degnò sì nobil farmi; Poi per se'l cor pure a sinistra volge, Nè l'altrui può nè il mio configlio aitarmi: Sì tutto quel che luce a l'alma porga. Il desir cieco in tenebre rivolge. Come scotendo pure al fin si svolge Stança talor fera dai lacci, e fugge: Tal io da lui, ch'al suo venen mi colse Con la dolce esca, ond'ei pascendo strugge, Tardo partimmi e lasso a lento volo: Indi cantando il pio passato duolo, In so l'alma s'accolse.

E di desir novo arse. Credendo assai da terra alto levarse: Ond'io vidi Elicona, e i sacri poggi Salii, dove rado orma è segnata oggi. Qual peregrin, se rimembranza il punge Di sua doke magion, talor se invia Ratto per selve e per alpestri monti; 'Tal men giv' io per la non piana via Seguendo pur alcun ch'io scorsi lunge, E fur tra noi cantando illustri e conti. Erano i piè men del desir mio pronti: Ond'io del sonno e del riposo l'ore Dolci scemando, parte aggiunfi al die De le mie notti anco in quest'altro errore, Per appressar quella onorata schiera. Ma poco alto salir concesso m' era Sublimi elette vie. Onde'l mio buon vieino Lungo Permello feo novo cammino. Deh come seguir voi miei piè fur vaghi! Nè par ch'altrove ancor l'alma s'appaghi Ma volse il pensier mio folle credenza A seguir poi falsa d'onore insegna; E bramai farmi ai buon' di fuor simile; Come non sia valor, s'altri nol segna

Di gemme e d'ostro; o come virtù senza Alcun fregio per se sia manca e vile. Quanto piansi io, dolce mio stato umile,
I tuoi riposi, e i tuoi sereni giorni
Volti in notti atre e rie, poi ch'io m'accors.
Che gloria promettendo, angoscia e scorni
Dà il mondo; e vidi quai pensieri ed opre
Di letizia talor veste e ricopre!
Ecco le vie ch'io cors.
Distorte: or vinto e stanco,
Poichè varia ho la chioma, infermo il sianco,
Volgo quantunque pigro indietro i passi:
Che per quei sentier' primi a morte vassi.
Picciola siamma assa lunge riluce.

Canzon mia mesta: ed anco alcuna volta
Angusto calle a nobil terra adduce.
Che sai, se quel pensiero infermo e lento
Ch' io mover dentro a l'alma afflitta sento,
Ancor potrà la folta
Nebbia cacciare, ond' io
In tenebre finito ho il corso mio,
E per sicura via, se'l ciel l'affida,
Sì com' io spero, esser mia luce e guida?

Come splende valor, perch'uom nol fasci
Di gemme o d'ostro; e come ignuda piace
E negletta virtù pura e verace;
TRIFON, morendo esempio al mondo lasci:

E col ciel ti rallegri, e'n lui rinasci, Come a parte miglior translato face Lieto arboscel talora, e'n vera pace Ti godi, e di saper certo ti pasci:

Nè di me, credo, o del tuo fido e saggio Quanto unqua però ti prese obblio: Ch'ambo i vestigi tuoi cerchiam piangendo:

Ei dritto e scarco e pronto in suo viaggio, Io pigro ancor; pur col tuo specchio ammendo Gli error' che torto an fatto il viver mio.

Poco mondo già mai t'infuse o tinse,
TRIPON, ne l'atro suo limo terreno;
E poco inver gli abissi ond'egli è pieno,
I puri e santi tuoi pensier' sospinse;

Ed or di lui si scosse in tutto e scinse Tua candida alma, e leve satta appieno Salso, son certo, ov'è più il ciel sereno; E quanto lico più, ver Dio si strinse.

Ma io rassembro pur sublime augello In ima valle preso; e queste piume Caduche omai, pur ancor visco invoglia,

Lasso; nè ragion può contra il costume; Ma tu del cielo abitator novello Proga il Signor che per pietà le scioglia.

Curi le paci sue chi vede Marte
Gli altrui campi inondar torbido insano;
E chi sdruscita navicella in vano
Vede talor mover governo e sarte.

Ami, MARMITTA, il porto. Iniqua parte Elegge ben, ch'il ciel chiaro e sovrano Lassa, e gli abissi prende: ahi cieco umano Desir, che mai da terra si diparte!

Quando in questo caduco manto e frale,

Cui tosto Atropo squarcia, e nol ricuce

Già mai, altro che notte ebbe uom mortale?

Procuriam dunque omai celeste luce:

Che poco a chiari farne Apollo vale,

Lo qual sì puro in voi splende e riluce.

Si' lieta avess' io l'alma, e d'ogni parte Il cor, MARMITTA mio, tranquillo e piano, Come l'aspra sua doglia al corpo insano, Poi ch'Adria m'ebbe, è men nojosa in parte.

Lasso! questa di noi terrena parte

Fia dal tempo distrutta a mano a mano,

E i cari nomi poco indi lontano,

Il mio col vulgo, e'l tuo scelto e'n disparte,

Pur come foglia che col vento sale,

Cader vedransi. O fosca, o senza luce

Vista mortal, cui sì del mondo cale,

Come non t'ergi al ciel, che sol produce Eterni frutti? Ahi vile augel, su l'ale Pronto ch'a terra pur si riconduce!

Eroce spirto un tempo ebbi e guerrero, E per ornar la scorza anch' io di fore Molto contesi: or langue il corpo, e'l core Paventa: ond' io riposo e pace chero.

Coprami omai vermiglia vesta, o nero
Manto, poco mi fia gioja e dolore;
Ch' a sera è'l mio di corso; e ben l'errore
Scorgo or del vulgo che mal scerne il vero.

La spoglia il mondo mira: or non s'arrella Spello nel fango augel di bianche piume? Gloria, non di virtù figlia, che vale?

Per lei, Francesco, ebb' io guerra moletta; Ed or placido inerme entro un bel fiume Sacro ho mio nido, e nulla altro mi cale.

ARCHI, Ippocrene il nobil Cigno alberga, Che'n Adria mise le sue eterne piume, A la cui fama, al cui chiaro volume Non fia che'l tempo mai tenebre asperga.

Ma io palustre augel che poco s'erga Su l'ale, sembro; luce inferma e lume Ch'a leve aura vacille, e si consume; Nè può lauro innestar caduca verga

D'ignobil selva. Dunque i versi ond'io Dolci di me, ma false, udii novelle, Amor dettovvi, e non giudicio: e poi

La mia casetta umil chiusa è d'obblio. Quanto dianzi perdeo VENEZIA, e noi, Apollo in voi restauri e rinovelle.

O Sonno; o de la queta umida ombrosa Notte placido figlio; o de' mortali Egri conforto, obblio dolce de' mali Sì gravi, ond'è la vita aspra e nojosa;

Soccorri al core omai che langue, e posa Non have, e queste membra stanche e frali Solleva; a me ten vola, o sonno, e l'ali Tue brune sovra me distendi e posa.

Ov'è'l silenzio che 'l di fugge e'l lume? E i lievi sogni che con non secure Vestigia di seguirti an per costume?

Lasso, che'n van te chiamo: e queste oscure E gelide ombre invan lusingo. O piume D'asprezza colme! o notti acerbe e dure!

Men vo la somma tardi omai cantando Tra queste ombrose querce, ed obbliando Quel che già Roma m'insegnò molti anni.

Nè di gloria, onde par tanto s'affanni Umano studio, a me più cale; quando Fallace il mondo veggio, a terra spando Ciascun suo dono, acciò più non m'inganni.

Quella leggiadra Colonnese e saggia E bella e chiara, che co'raggi suoi La luce dei Latin' spenta raccende,

Nobil poeta canti, e'n guardia l'aggia; Che l'umil cetra mia roca, che voi Udir chiedete, già dimessa pende.

- OR pompa ed ostro, ed or fontana ed eke Cercando, a vespro addutta ho la mia luce Senza alcun pro, pur come loglio o selce Sventurata, che frutto non produce:
- E bene il cor del vaneggiar mio duce Vie più sfavilla che percossa selce: Sì torbido lo spirto riconduce A chi sì puro in guardia, e chiaro dielce.
- Misero! e degno è ben ch'ei frema ed arda: Poichè'n sua preziosa e nobil merce Non ben guidata, danno e duol raccoglie:
- Nè per Borea già mai di queste querce, Come tremo io, tremar'l' orride faglie: Sì temo ch' ogni ammenda omai sia tarda.

fund daup daup daup daup daup daup da ib daup daub daub

#### SONETTO.

Doglia che vaga donna al cor n'apporte Piagandol co'begli occhi, amare strida E lungo pianto, e non di Creta e d'Ida Dittamo, signor mio, vien che conscrete.

Fuggite Amor: quegli è ver lui più forte, Che men s'arrischia ov'egli a guerra sfida: Colà ve dolce parli, o dolce rida Bella donna, ivi presto è pianto e morte:

Però che gli occhi alletta, è'l cor recide Donna gentil che dolce sguardo mova: Ahi venen novo che piacendo ancide!

Nulla in sue carte uom saggio antica o nova Medicina have, che d'Amor n'affide; Ver cui sol lontananza ed obblio giova.

- Signor mio caro, il mondo avaro e stolto.

  In procurar pur nobiltade ed oro,
  Fatto è mendico e vile; e'l bel tesoro
  Di gentilezza unito ha sparso e sciolto.
- Già fu valore e chiaro sangue accolto Insieme e cortesia: or è tra loro Discordia tal, ch'io ne sospiro e ploro, Secol mirando in tanto errore avvolto;
- E perchè in te dal sangue non discorda Virtuge: a te, CRISTOFORO, mi volgo, Che mi soccorra al maggior uopo mio:
- E sì porterai tu Cristo oltra il rio Di caritate, colà dove il volgo Cieco portarlo più non si ricorda.

James dans durch durch durch durch durch durch durch durch durch

#### SONETTO.

CORECGIO, che per pro mai, nè per danno Discordar da te stesso non consent, Contra il costume de le inique genti Che le fortune avverse amar non sanno

Mentre quel ch' io seguia fuggir m' affanno, E fuggol, ma con passi corti e lenti; Le due latine luci chiare ardenti, ALESSANDRO, e RANUCCIO tuoi, che fanno?

E' vero che'l ciel orni, e privilegi
Tuo dolce marmo sì, che SMIRNA e SAMO
Perde, e CORINTO, e i lor maestri egregi?

Per questa e per quei due di quel ch' io bramo Obbliar, mi sovvien; per tai suoi pregi ROMA, che si mi nocque, onoro ed amo.

Rime Cafa.

#### SONETTO:

S'Eg!i avverrà che quel ch'io scrivo o detto Con tanto studio, e già scritto il distorno Assai sovente, e come io so, l'adorno Pensoso in mio selvaggio ermo ricetto,

Da le genti talor cantato o letto,
Dopo la morte mia viva alcun giorno;
Bene udirà del nostro mar l'un corno
E l'altro, Rota, il gentil vostro affetto,

Che I suo proprio tesoro in altrui apprezza, E quel che tutto a voi solo conviene, Per onorame me, divide e spezza.

Mio dover già gran tempo a le tirrene Onde mi chiama; ed or di voi vaghezza Mi sprona: ahi posi omai chi mi ritiene!

# SESTINA.

I là, dove per ostro e pompa ed oro Fra genti inermi ha perigliosa guerra, Fuggo io mendico e solo: e di quell'esca Ch'i'bramai tanto, sazio, a queste querce Ricorro, vago omai di miglior cibo, Per aver posa almen questi ultimi anni. Ricca gente e beata ne primi anni .Del mondo, or ferro fatto, che senz' oro Men di noi parca in suo selvaggio cibo Si visse, e senza Marte armato in guerra; Quando tra l'elci e le frondose querce . Ancor non fi prendea l'amo entro a l'escalo, come vile augel scende a poca esca Dal cielo in ima valle, i miei dolci anni Vissi in palustre limo : or fonti e querce Mi son quel che ostro fummi e vasel d'oro: Così l'anima purgo, e cangio guerra Con pace, e con digiun soverchio cibo.

Fallace mondo, che d'amaro cibo Sì dolce mensa ingombri! Or di quell'essa Foss'io digiun, ch'ancor mi grava, e'n guerra Venne l'alma coi sensi ha già tanti anni; Che più pregiate che le gemme e l'oro Renderei l'ombre ancor de le mie querce. O rivi o fonti o fiumi o faggi o querce, Onde il mondo novello ebbe suo cibo In quei tranquilli secoli de l'oro; Deh come ha il folle poi, cangiando l'esca, Cangiaro il gulto; e come son questi anni Da quei diversi in povertate e'n guerra? Già vincitor di gloriosa guerra Prendea suo pregio da l'ombrose querce: Ma d'ora in or più duri volgon gli anni, Ond io ritorni a quello antico cibo,

Ma d'ora in or più duri volgon gli anni,
Ond' io ritorni a quello antico cibo,
Che pur di fere è fatto e d'augelli esca,
Per arricchire ancor di quel prim' oro.
Già in prezioso cibo, o'n gonna d'oro

Già in prezioso cibo, o'n gonna d'oro
Non crebbe, anzi tra querce, e'n pover esca
Virtù, che con questi anni ha sdegno e guerra

Glauco nel mar si pose uom puro e chiaso;

E come sue sembianze si mischiaro

Di spume e conche, e sersi alga sue chiome.

Però che'n quest' Egeo, che vita ha nome, Puro anch'io scesi, e in queste de l'amaro Mondo tempeste; ed elle mi gravaro I sensi e l'alma, ahi di che indegne some,

Lasso! e sovviemmi d'Esaco, che l'ali, D'amoroso pallor segnate ancora, Digiuno per lo ciclo apre e distende,

- O Dolce selva solitaria, amica
  De'miei pensieri sbigottiti e stanchi,
  Mentre Borea ne'di torbidi e manchi
  D'orrido gel l'aere e la terra implica;
- E la tua verde chioma ombrosa, antica Come la mia, par d'ogn' intorno imbianchi; Or che'n vece di fior' vermigli e bianchi, Ha neve e ghiaccio ogni tua piaggia aprica;
- A questa bre ve nubilosa luce Vo ripensando, che mi avanza, e ghiaccio Gli spirti anch' io sento e le membra fasi:
- Ma più di te dentro e d'intorno agghiaccio; Che più crudo Euro a me mio verno adduce, Più lunga notte, e di più freddi e scari-

Ucsta vita mortal che'n una o'n due Brevi e notturne ore trapassa oscura E fredda, involto avea sin qui la pura Parte di me ne l'atre nubi sue.

Or a mirar le grazie tante tue

Prendo; che frutti e fior', gelo ed arsura,

E sì dolce del ciel legge e misura,

Eterno Dio, tuo magisterio sue:

Anzi 'l dolce aer puro, e questa luce
. Chiara, che 'l mondo a gli occhi nostri scopre,
Traesti tu d'abissi oscuri e misti:

E tutto quel che 'n terra o'n ciel tiluce, Di tenebre era chiuso, e tu l'aprifti; E'l giorno e'l sol de le rue man' son opre.

Or' io, deposte le mie amare pene, E volte l'atre mie notti in serene, Possant talor le muse albergar meco!

5ì m' appresseri forse al giogo, u' teco Altro nessun, che'l maggior Tosco, viene, Col Bembo, al qual nulla è che'l corso affrene, Sì ch' egli a par a par non poggi seco.

Or che lunge mi tien rea sorte acerba

Da quelle Dive e dal mio nido, e'n ombra,
Ch' adugge il seme di mia gioja, posto;

Con l'alma, non d'Amor nè d'ira sgombra, Te inchino, albergo a Febo alto e riposto, E segno in umil pian col vulgo l'erba. the first design design and desig

#### SONETTO

NE l'Alba mai, poi che'l suo strazio rio Progne ritorna, o selve, a pianger vosco, Quando il ciel fosse in sul mattin men sosco, Di braccio al Vago suo si bionda uscio;

Nè 'n riva di corrente e largo rio
Chiome spiegò d'april tenero bosco
Sì belle : come il sol, ch' io sol conosco,
Sparger tra noi le sue talor vid' io.

Ed or le tronca empio destino acerbo, E'mpoverisce Amor del suo tesoro, E a noi sì cara vista invidia e toglie.

Deh chi il mio nodo rompe, e me non scioglie?

Avess' io parte almen di quel dolce oro;

Per mitigar il duol che nel cor serbo.

- O di vera virtù apogliata schiera;
  E'n soggiogar te stessa onore spera;
  Sì come servitute in pregio sia:
- E di sì mansueta e gentil pria,
  Barbara fatta sovr' ogni altra, e fera;
  Cura che'l latin nome abbassi e pera;
  E'n tesoro cercar virtute obblia.
- E 'ncontro a chi s'affida armata fendi Col tuo nemico il mar, quando la turba De gli animosi sigli Eolo disserra.
- Segui chi più ragion torce e conturba.

  Or il tuo sangue a prezzo, or l'altrui vendi,
  Crudele. Or non è questo a Dio far guerra?

DEh avest'io così spedito stile;
Come ho pronto, madonna, ogni desio;
Che'l vostro dolce affetto onesto e pio
Conto fora per me com'è gentile.

E si devria; poi che d'amaro e vile Dolce rendete e caro il viver mio, Voi sola; ma che più, lasso, poss'io, Se a gir tant'alto è il mio dir pigro e umile?

Per me pregafte voi l'Angel mio santo;
Che se grave peccato ho in me concetto,
Raggio di sua pietà mi svegli e lustre.

Ed ella il feo; nè più benigno effetto Vide uom già mai, nè stato ove in se tanto Alcan, quant io, vi debbo, anima illustre.

SE ben pungendo ognor vipere ardenti, E venenose serpi al cor mi stanno, E scopro de'bei lumi il chiaro inganno Con questi miei a la sua luce intenti;

Non fia però già mai ch'io mi sgomenti Di soffrir questo incarco e questo affano: Che soave il martir, utile il danno, Gli occhi fian sempre di languir contenti.

Lasso, che di tal laccio Amor mi strinse, Ch' a snodarlo convien che si discioglia Lo stame con cui 'l ciel quest' alma avvinse.

E benche un timor rio sempre m'indoglia, Un timor che la speme un tempo viuse; Convien ch'io segua l'oftinata voglia.

ALtri, oime, del mio sol si fa sereno;

Del mio sole and'io vivo altri si gode

La luce e'l vero; io sol tenebre e frode

N'ho sempre, ed arso il core, e molle il seno:

E di tema e di duol misto veleno La debil vita mia distringe e rode; Nè spero, ond' ella si risaldi e snode, O speranza o pietate o morte almeno.

Iniquo Amor, dunque un leal tuo servo Ardendo, amando, fia di morir degno, E i freddi altrui sospir'saran graditi?

Ma se per mio destin empio e protervo Quel ch'è de gli altri misero sostegno, Perch'almen di speranza non m'aiti?

Dopo si lungo error, dopo le tante Si gravi offese, ond ognor hai solferto L'antico fallo e l'empio mio demerno Con la pietà de le tue luci sante:

Mira, Padre celeste, omai con quante Lacrime a te devoto mi converto, E spira al viver mio bieve ed incerto Grazia, ch' al buon cammin volga le piante.

Mostra gli affanni il sangue e i sudor' sparsi (Or volgon gli anni) e l'aspro tuo dolore A' miei pensieri ad altro oggetto avvezzi.

Raffredda, Signor mio, quel fuoco ond'arfi
Col mondo, e consumai la vita e l'ore,
Tu, che contrito cor già mai non sprezzi.

Posso ripor l'adunca falce omai,
La negra insegna, e de le spoglie altera
Trionfar di più eterna e di più vera
Gloria che s'acquistasse in terra mai.

Cagion non fu già mai di tanti guai
Cesare in region barbara e fera,
Com io son stata al mondo innanzi sera,
Oscurando del suo bel sole i rai.

Non mancava a mutar la gioja e l riso Di quelli in maggior lacrime e dolore . Altro, che torli il fior di cafticade.

Ne si poteva ornare il paradiso Di più ricco tesor, ne di maggiore Vittoria in questa e'n la sutura etade...

O non posso seguir dietro al tuo volo, Pensier, che al leggiero e al spedito Battendo l'ali vai verso il gradito Mio chiaro sol, che come te non volo:

Ma passo passo, Amor pregando solo
Che mi sostenga, me medesmo aito
Con la speranza del veder finito
Tosto il mio esilio; e in quello io mi consolo

Il tuo non può stancar veloce corso Monte siume ne mare; e gli occhi hai sempre Non men presti al veder, ch'al volar l'ale.

Ma tu'l sai, ch'otto lustri omai son corsi De la mia vita in dolorose tempre. Fa troppo ir grave questo incarco frale. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### SONETTO.

Ucsti palazzi e queste logge or colte D'ostro di marmo e di figure elette, Fur poche e basse insieme accolte, Diserti lidi, e povere isolette.

Ma genti ardite d'ogni vizio sciolte Premeano il mar con picciole barchette; Che qui non per domar provincie molte, Ma fuggir servitù s'eran ristrette.

Non era ambizion ne' petti loro; Ma'l mentire abborrian più che la morte, Nè vi regnava ingorda fame d'oro.

Se'l ciel v'ha dato più beata sorte, Non sien quelle virtù che tanto onoro Da le nove ricchezze oppresse e morte.

Rime Cafa.

#### CANZON-E.

En veggio, donna, omai che più non sono Sdegni amorosi quei ch'al mio destre Oltraggio fanno; ma son sdegni ed ire, Di ch'io tremo qualor più ne ragiono. Ecco il lampo apparir; già s'ode il tuono, E'l folgore discende, Che l'atra nube fende: Nè difesa per me trovo o perdono. Anzi di alzat la vista Più non ardisco in quell'altero ciglio, Che fredda gelosia turba e contrista: Ma sol chiedendo vo pace e configlio; E lagrimando il gierno, La notte a' miei pensier' tristi ritorno. Come tosto, o me misero e infelice, Due diversi vapori al cielo ascesi Del vostro ardente core, e quivi accesi, An mia speranza svelta da radice?

Per cui là dove io mi vivea felice, Or son condotto a tale. Che morte è minor male. Se'l vero dir di mia sventura lice: Che trovandomi privo De l'amor vostro, in via più gravi pene Che qualsivoglia alma perduta io vivo; Ch'io son vivo al desio, morto a la spene: Nè colpa mi condanna, Ma quell' error che'l veder vostro appanna; Ch' io non volsi già mai pur un sol guardo In parte ove non folte o vera o finta Dal pensier mio, da cui siete dipinta, Anzi viva formata ovunque io squardo: E se bene a seguirvi ebbi il piè tardo, Ouesti ratto vi giunse, Nè da voi si disgiunse; Ch'è più veloce assai che damma o pardo. Così vi fosse dato Poterlo udire, e ragionar con lui, Ch'or vi direbbe il mio doglioso stato: Quanto cangiato son da quel ch' io fui: Poich'a torto mi veggio Scacciato del mio antico amato seggio. Son queste le parole dolci umane

Che m'innalzar' sovra di me tant'alto, Ch'acceso avrian un freddo e duro smalto.

Ahi promesse d'amor come son vane! Non fia già mai, dicea, ch' io m'allontant Del tuo valore un punto: Quello strale che ha punto Lo cor ad ambo noi, quel lo risane. O perduti guadagni! Mostro d'inferno, ministro di doglia, Che di Cocito ove t'attuffi e bagni Partendo, entrasti in così bella spoglia! Ma voi, perchè la via Sì tosto apriste a la nemica mia? Qual chi col ciel sereno in piana strada Cammina il giorno, e per verde campagua; Se poi si trova innanzi erta montagna, Ove convien che poi la notte vada; Salir non può, nè rimaner gli aggrada: Ma paventoso stassi, Mirando i duri passi, Onde a lui par che già trabocchi e cada: Tal avend'io col raggio De' bei vostri occhi assai felice corso Il mal per me d'Amor piano viaggio; Or privo di sì chiaro almo soccorso, Di non poter mi doglio L'aspro monte passar del vostro orgoglio. Dogliomi ancor ch'io non ritrovo albergo U'si ricovri il mio desire ardente:

E par che morte ognor mi s'appresente,
Se per tornar pur mi rivolgo a tergo.
Così di amaro pianto il viso aspergo:
Così gir oltre il piede
Lasso non può, nè riede:
Così tristi pensier' nel petto albergo:
E da la dura pietra
Odo uscir voce minacciosa e sera
Del vostro cor, che gelosia v'impetra:
Del tuo sereno di giunta è la sera.
Ond' io m'agghiaccio quale
Chi sente colpo al fianco aspro e mortale.
Se sì grand' ali Amore
Ti darà, che tu giunger possa innanzi,
Canzon, a la mia donna; dille: il core

Ti darà, che tu giunger polla innanzi, Canzon, a la mia donna; dille: il core Del fedel vostro onde partii pur dianzi, Umil vi chiede aita, In cui poco lasciai spirto di vita.

#### MADRIGALE.

A mio cibo soave,

Ma tosto a me piangendo tornerai.

Già non m'è il pianger grave.

Dunque di duol ti pasci?

Altr' esca Amor non have.

Che sia dunque il digiun se'l cibo è guai?

O falso empio signore,

Che l'aspro tuo dolore

Di gioja e di piacer circondi e fasci,

E lagrimoso cresci, e lieto nasci!

Grave d'aspre e sie cure, in voce mesta, Scoprasi l'alma, e di dolore accesa, Or che l'amata vista a me contesa. N'ingombra di temenza atra e funesta.

Perchè a scampar nellun rimedio resta, Fuor che, madonna, mia miseria intesa; Prenda consiglio a mia giusta disea, Tornando onde partir troppo su presta:

Ch'io di fe vera esempio a strana vita Meno i miei giorni dispettosi e lassi, Piesa d'ampr, suor di speme, in pianco ed ira.

E sanar l'alea mis mortel feries

Ella de' che la fece, e lunge staffi:

E l'asco Amor pur a mio strazio tira.

#### nh du nh daoih daoih daoih daoih ah daoih daoih daoih daoih daoi

#### SONETTO.

- Novo fattor di cose eterne e magne, Le prove ascolta or de la donna mia; Ov'ell'è non può star fortuna ria, Nè là dove ragiona unqua si piagne.
- E perch'un poco a mirar lei rimagne, Coi dolci lampi al sommo ben t'invia: Nè dopo hai tema di trovar tra via Cosa che mai da quel ti discompagne.
- L'erba onde Glauco diventò beato, E'l cibo de la Greca alma e famosa Produce, e dona il suo riso giocondo.
- Sì ch'è ben degna, o mio corriere alato, Che la tua sacra man larga e pietosa Di quella bella immago adorni il mondo

CARO, se'n terren vostro alligna Amore, Sterpalo, mentr'è ancor tenera verga; Nè soffrir che distenda i rami ed erga; Che sono i pomi suoi pianzo e dolore:

Anzi ove Cauro trema, e spunta fuore Gelo che i monti e le campagne asperga: Ove il di monta in sella, ov'egli alberga, Ove cavalca in compagnia de l'ore;

E credo ancor su nel bell'orto eterno, Ove si gode per purgate genti D'altro diletto, che di piume o rezzo:

E giù nel ventre de la terra interno, Ov'è 'l pastor de gli scabbiosi armenti: E' la puzza d' Amor venuta, c'l lezzo.

#### CANZONE.

lo nol vo'più celar com'io soleva. Dio'l sa, se m'offendeva un tanto scorno. Lungo è stato il soggiorno; or fia più presto Spento'l fetor che quell'arpia spargeva, Che d'or in or cresceva d'ogn' intorno. Venuto è pur il giorno, ov'altri è desto; Ch' omai faccia del resto è giusta cosa La fera obbrobriosa; e al mondo aggrada, Ch' a terra cada; sì gli è odiosa. Altera e disdegnosa Ne vien sopra di lei vindice spada. Tropp' errat' ha la strada per l'addietro; Ond' anch'è onesto, se or se stessa perde, E se restando al verde Manca ogni speme sua come di vetro. L'accostarsi a san Pietro, or non più vo'. Giovar più non gli può, ch' io m' intend' io: Temp'è che paghi il fio, e forza è berlo:

Ogni voce è feretro, or basta mo, Se gli varrà io nol so campagna o rio. Contro l'ira di Dio, fosso, arco, o merlo: Ma come ognun, vederlo ancor io voglio, E fracassarsi in scoglio suor dell' onde, Se 'I ver risponde a quel di ch'io mi doglio; L'ardir, l'enorme orgoglio, Tiranno empio crudel che in te s'asconde, Il termin, che'l confonde ti richiama: E per se stesso ogni saper ti fugge, Ed ogni buon si strugge, Che'l precipizio tuo di e notte brama.

Già cresce fama a fama il tuo nemico.

Tu sai ben quel ch'io dico: or lasci andare; Ch' anco l'è per mostrar a le tue spese, E segual chi non ama il gioco antico. Di già maturo è il fico, e come pare, Temp' è da vendicare tante offese, E far nel mio paese buona stanza, Che di questa speranza è visso altrui. Se ben io fui e son con gli altri in danza, Talchè non più ci avanza Che'l sangue, e quel forz'era darlo a lui. Seco or nosco è colui, che seco regge Quel ch' anco i rei, quanto gli piace alberga. E con l'irata verga Torran di guardia al Lupo il pover gregge.

Facilmente chi legge ben m' intende:
Chi'l braccio troppo stende il suo mal piglia;
Ed invan s' assottiglia e si scavezza,
Chi de l' ingiusto legge fassi sizende.
Con ruina discende a grosse miglia
Chi in aere s'appiglia, e Dio non prezza,
Una tarda dolcezza è più soave;
Più dolce è quella chiave ch' al sin sciolse;
Ma tardar volse poi che messo un core
Di catena aspra e grave
In quella libertà ch' altri gli tolse;
S' alcun già mai si dolse, o ancor si dole,
Or sarà men l'altrui col suo dolore
Quest'empio, non signore,
Che dov'egli è, è peggio ch' ei non suole.

Con fatti e con parole accorte e saggie

Veggio or che ne sottragge ogni gran cura,
Ed a prigion sì oscura un presto lume:
Fiorir gigli e viole per le piaggie,
E due sere selvaggie intra le mura.

Correr senza paura, e d'altre spume
Gioir il vicin siume in pace volto;
Poi che'l gran lezzo accolto, qual ei sia
De l'empia tirannia, via sarà tolto:
Veggio con chiaro volto
A le due siere agevolar la via
Benigna l'una e pia ne'costui danni;

# DEL CASA

E quella che'l leon s' amica e segue, Non voler pace o tregue, Fin che con lui la brutta bestia azzanni. Vestita d'altri panni,

Canzon, s'egli cercasse di me orma, Daglien sol questa norma: ancor ei nacque, Come al ciel piacque, sotto la tua insegna, Ch' or d'uman sangue pregna, non più salda; Nè che'n ogni atto rio piantata e retta In piè star debba, aspetta; Ma che'n breve ti fia di foco falda.

# SONETTO.

LE braccia di pietà, ch'io veggio ancora Aperte sopra il tronco ove salisti A darmi eterna vita, e'l ciel m'apristi Per vie spinose ed erte anzi ch'io mora:

Porgimi, Signor mio, ch' io sento l'ora De l'ultima partita, e pensier tristi Avvicinarsi, e tua mercè racquisti Quest'alma il nido vero onde uscì sora.

Squarciato è'l vel che tolse a gli occhi interni Ed a questi il cammin del porto vero, E gli coprì di tenebre, di doglia.

Ne l'alma e ricca casa u'sono eterni Gli alti tesori, or ch'è nudo e fincero, La tua bontate il mio miglior raccoglis.

### SONETTO.

Disciogli e spezza omai l'amato e caro Nodo di questa afflitta e miser'alma, Acerba morte, e la terrena salma Del mortal vel ti serba; che più amaro

Di te m'è il qui tardar; ch'io scorgo or chiaro Del mondo i lacci, e di mia fe la palma E la corona più felice ed alma Spero da lui da cui morire imparo.

Ai prieghi ognor di mia salute accesi, Ed a le soavissime parole Conosco, Re del ciel, che tu mi chiami.

Eccoti l'alma e'l core, e s'io t'offes, Il tuo sangue mi lave, or me ne duole : E ch'io sia teco, e sempre goda ed ami.

# NOTIZIE DEGLI AUTORI

Contenuti in questo volume.

LODOVICO ARIOSTO.

Vedi Tomo V. Orlando Furioso.

BALDASSAR CASTIGLIONE.

Vedi Tomo Poemetti del sec. XV. XVI.

GIROLAMO FRACASTORO.

NOTIZIE STORICHE.

NAcque in Verona nel 1483. da antica e nobil famiglia. Furono suoi genitori Paolo Filippo, e Cammilla Mascarella Vicentina. Ebbe a maestro in Padova il celebre Pomponazzi, senza adottarne gli errori. Ivi appena ricevuta la laurea, cioè d'anni 19. su nominato prosessore di logica. Ma presto lasciò la cattedra per la vita tranquilla. Dimorò letterariamente alquanto tempo in Pordenone col Generale Bartolommeo Alviani. Fu medico del Concilio di Trento, che per sua esortazione su trasserito a Bologna. Morì nel suo colle d'Incassi d'anni 71. nel 1553. Il suo corpo è sepolto in S. Eusemia di Verona. Ivi nella piazza gli su eretta una statua nel 1559.



#### NOTIZIE CRITICHE.

Fu il Fracastoro il maggior letterato dell'età sua e per gli studi ameni e per li severi. I suoi tre libri de morbo gallico lo dichiararono gran poeta, gran medico, e gran filosofo. Egli ebbe l'anima Virgiliana. Tale la palesò nel detto poema e in altri versi latini. Poco scrisse in Italiano, ma con molta eleganza. Dettò precetti di poesia in un leggiadro dialogo. Ma

tematico, astronomo, naturalista, cosmografo, ma sopra tutto eccellente medico, avamò à molto in ogni scienza i suoi coetanoi. L'invenzione del diascordion è opera sua. Dimostro ridicolo il fistema delle qualità occulse, fosituendovi gli effuvi e le infensibili particelle la corpi, come nel libro de sympathia & antipathia, e de morbis contagiosis. Lavorò mappamondi di legno, e vi segnò i gradi dei pach nuovamente scoperti. Adoperò certe lenti pet contemplar le stelle, non essendo il telescopio ancor ritrovato. Intese la fallacia dell'antico sistema celeste, e praparo la strada a Copernico e a Galileo. Le sue lettere sono dottissime, come il discorso sul crescimento del Nilo. Havvi un opuscolo MS. nella libreria di S. Michele di Murano sopra la laguna di Venezia. Seppe in somma quanto saper poteas a que tempi dai saggi più accreditati. Io lo propongo ai medici per lor filosofo, e ai latinifi per loro nume .

## JACOPO SANAZZARO.

Vedi Tomo Egloghe Boscherecce.

dunk dunk ab ab dunk dunk dunk dunk dunk dunk dunk da

GIOVANNI DELLA CASA.

Vedi Tomo Poemetti del sec. xv. xvi.

Catho I or colors

F u corretto, e ricorretto dagli Abati Allegrini, e Garlatto Pubblici Correttori, dall'Illustris. Sig. Abate C., e dal Pubblico Sopraintendente alle correzioni.

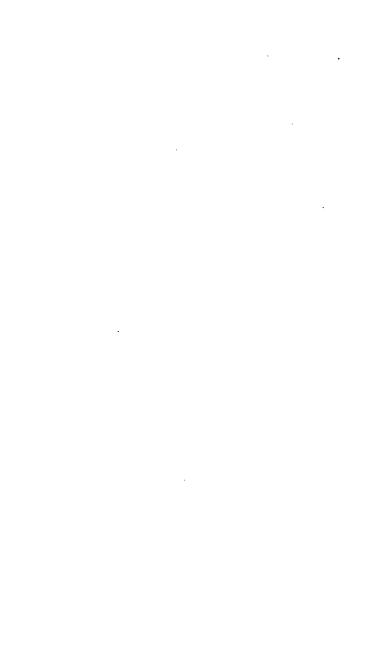

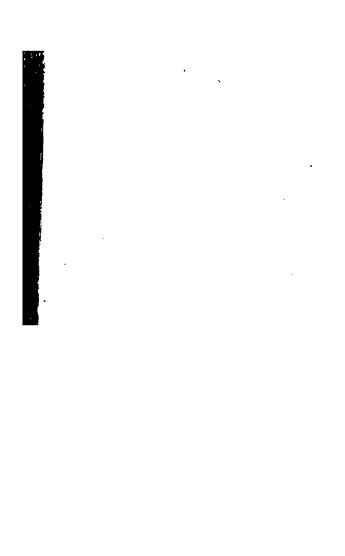





